







Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

XVI

Bladledenting

# SPLANCHNOLOGIE,

OU

L'ANATOMIE

DES

VISCERES,

TOME II.



# SPLANCHNOLOGIE.

OU

## L'ANATOMIE

DES

# VISCERES;

AVEC des Figures originales tirées d'après les cadavres, suivie d'une Dissertation sur l'Origine de la Chirurgie.

Par Rene' Croissant de Garengeot, Maître ès Arts & en Chirurgie, Démonstrateur Roïal d'Opérations, Conseiller Chirurgien Ordinaire du Roi en son Châtelet de Paris, de l'Académie Roïale de Chirurgie, & de la Société Roïale des Sciences de Londres.

### SECONDE EDITION,

Mevel, Erigée & augmentée par l'Auteur.

ME II.

PARIS,

Chez CHARLES OSMONT, Imprimeur de l'Académie Roïale de Chirurgie, rue S. Jacques à l'Olivier.

M. DCC. XLII.

Avec Approbations & Privilége du Roi.





## TABLE

#### DES CHAPITRES ET TITRES

Contenus dans le second Tome. CHAP.XV. D'Es Parties de l'homme qui fervent à la génération. page 1. Des Testicules & des Epididimes. p. 8. Des Canaux déferens. EXPLICATION de la dixieme Planche. p. 17. Des Vésicules seminaires. p. 26. De la Verge. p. 30. CHAP. XVI. Des Parties de la femme qui servent à la génération, p. 41. Du Clitoris. p.44. Des Nimphes. P. 47. De l'Himen. p. 50. Des Parties interieures de la femme qui servent à la génération. p. 61. De la Matrice. p. 66. Des Ovaires, ou des testicules de femmes selon les Anciens. P 7'. EXPLICATION de l'onziemé Planche. p. 75. Tome II.

#### TABLE.

CHAP. XVII. Du Diaphragme. p. 80. EXPLICATION de la douzième Planche.

P. 94.

## SECONDE PARTIE

De l'Anatomie des Viscéres, dans laquelle on traite de ceux qui sont contenus dans la poitrine.

CHAP. I. De la Plevre & du Médiastin. p. 99. CHAP. II. De la Glande appellée Thimus. p. 107. CHAP. III. Du Péricarde. p. 110. CHAP. IV. Du Caur & de ses dépendances. p. 12Q. EXPLICATION de la treizième Planche. p. 127. La Structure mécanique du cœur. p. 130. EXPLICATION de la quatorziéme Planche. p. 140. Observations Anatomiques sur l'origine &

Observations Anatomiques sur l'origine & les progrès des artéres intercostales supérieures, &c. p. 158. EXPLICATION de la quinziéme Planche.

EXPLICATION de la quinzième Planche, p. 162.

De l'Ordonnance des fibres motrices du cœur. p. 17.4.

EXTRAIT de l'Histoire de l'Académie

### TABLE.

Rorale des Sciences, sur le changement de figure du cœur dans la sistole. p. 180.

CHAP. V. Des Poumons & de leurs dépendances. p. 190.

EXPLICATION de la seiziéme Planche.

P. 195.

EXPLICATION de la dix-septiéme Planche. p. 201.

## TROISIE'ME PARTIE

De l'Anatomie des Viscéres, dans laquelle on traite de ceux qui sont contenus dans la tête.

CHAP. I. De la Dure-mere. p. 205.
CHAP. II. De la Pie-mere. p. 237.
CHAP. III. Démonstration des Parties du Cerveau. p. 240.
EXPLICATION de la dix buitiéme Planche. p. 256.
CHAP. IV. Du Cervelet, de la Moëlle allongée, & des Ners qui en partent.

EXPLICATION de la dix-neuvième Planche. D. 261.

che. p. 261. Des DIX paires de Nerfs qui partent de la Moëlle allongée, ou de fes dépendances. p. 265,

EXPLICATION de la vinguiéme Planche. p. 266.

#### TABLE.

PARALLELE des erreurs indiquées dans le Livre de M. Heister, & de celles qu'il a censurées dans la premiere édition de cet Ouvrage. p. 291. Dissertation sur l'Origine dala Chirurgie & de la Médecine; sur l'union de la Médecine à la Chirurgi, & sur le partage de ces deux Sciences. p. 313.

Fin de la Table.



## SPLANCHNOLOGIE,

0 U

## L'ANATOMIE DES VISCÉRES.

#### CHAPITRE XV.

Des Parties de l'homme qui servent à la génération.



OUS allons traiter les parties de l'homme qui servent à la génération, & examiner leur structure avec le plus d'ordre qu'il nous sera possi-

ble. Pour cet effet nous les divisons en cinq classes ; sçavoir, en celles qui reçoivent la matiere de la semence & la portent; en celles qui la séparent; en

Tome II.

celles qui la conduisent étant séparée; en celles qui sont destinées pour la conferver quelque tems; & celles enfin qui comme compagnes des autres, la conduisent dehors.

claile des destinées la généra-

Les instrumens de la génération qui Premiere sont de la premiere classe, & qui servent par conféquent à recevoir la matiere de la semence pour la porter dans les couloirs destinés à la filtrer, sont les Artéres spermatiques. Ces artéres ont leur naisfance la plus ordinaire & la plus constante, à la partie antérieure de l'aorte inférieure, au-dessous des artéres rénales ou émulgentes, par une petite ramification tiès-sine.

> Cette origine des artéres spermatiques, quoique la plus ordinaire, varie cependant quelquefois; car je les ai plusieurs fois trouvées deux bons travers de doigts au-dessus des rénales ou émulgentes; & quelquefois l'artére spermatique gauche part de la rénale du même côté, comme il est marqué dans la douziéme Planche.

> Ces artéres après leur naissance, se jet tent l'une à droit & l'autre à gauche, & descendent obliquement jusqu'à ce qu'elles soient parvenues à la fin du tiers supérieur des muscles psoas ; pour lors se joignant & se colant dans cet endroit avec les veines spermatiques, elles forment tou

qui servent à la génération. 3 tes les deux ensemble un angle fort aigu, d'où il en résulte ce que l'on appelle le Cordon des vaisseaux spermatiques, comme on peut le voir dans la dixième Planche: cordon des vaisseaux spermatiques qui n'est point encore complet, parce que le canal désérent manque pour

lors. Ce cordon ainsi composé d'une artére & d'une veine qui jette plusieurs rameaux considérables, est recouvert d'une membrane celluleuse, qui est une production de la portion externe du péritoine, car ces vaisseaux sont situés derriere la lame de ce sac membraneux. Le cordon descendant ensuite obliquement sur le ventre du muscle psoas, passe par dessus les urethéres, où il forme avec ce canal, une espece de croix de S. André, & décrit sur ce muscle un quart de cercle. C'est dans ce trajet que les artéres & les veines spermatiques jettent de petits rameaux qui communiquent avec les mézenteriques, & que beaucoup de ces branches se jettent sur les côtés pour aller au péritoine & aux parties voisines; ce qu' Eustachius a parfaitement bien observé dans ses belles figures.

Le cordon des vaisseaux spermatiques parvenu vers la fin du psoas, s'incline vers l'axe du corps de la façon que je vais Les Organes de l'homme

le dire: alors il n'est plus recouvert par la lame du péritoine, mais il est entouré par la premiere paire des productions externes ou cellulaires du péritoine, qui sorme ce qu'on appelle la tunique vaginale dans l'homme, parce que, dit-on, elle ressemble à une gaine. Lorsqu'on soussile cet allongement on le trouve tout celiuleux & solliculeux, de même que celui qui accompagne les vaisseaux cruraux comme je m'en suis expliqué dans le sixié-

me Chapitre.

Le cordon des vaisseaux spermatiques passe ensuite avec le prolongement cellulaire du péritoine, par dessus les vaisfeaux iliaques externes qu'il croise obliquement; de-là il passe obliquement par dessous le bord charnu du muscle Transversal, par dessous le bord dé l'oblique interne, entre les fibres charnues du suspenseur du Testicule, ou Cremaster (c'estlà que ce cordon est grossi par le canal déférent & qu'il est pour lors véritablement le corden spermatique) il passe enfin avec toutes ces différentes parties, obliquement par dessous le ligament de Poupart, ou arcade crurale, pour entrer ensuite dans l'anneau de l'oblique externe & aller au Testicule. On voit par le trajet que tient le cordon des vaisseaux spermatiques, pour arriver dans l'anneau de l'oblique

qui servent à la génération. 9 externe, qu'il rampe obliquement sous le ligament de Poupart ou arcade crurale, & qu'il est par conséquent impossible de dilater cette arcade dans l'Opération de la hernie crurale qui arrive aux hommes, sans couper transversalement le cordon des vaisseaux spermatiques, &c. C'est pour cette raison que M. Arnaud mon Confrere (à qui cette découverte est dûe) a un instrument particulier pour soulever l'arcade, & saire rentrer les parties sans

la couper.

Le cordon des vaisseaux spermatiques après avoir passé dans l'anneau de l'oblique externe, va au Testicule en se divisant en deux cordons, dont le plus gros qui est situé antérieurement, se divisé dans une infinité de très-petits rameaux qui se distribuent au Testicule, & à tous les petits canaux dont il est composé. L'autre cordon plus petit & plus postérieur que le précédent, se ramisse de même, se distribue & s'insinue dans toute la substance de l'épididime.

Pour revenir au Cremaster ou suspenfeur du Testicule, on voit par la description que nous venons d'en saire, qu'il n'est ni construit ni attaché de la maniere qu'on a coûtume de le décrire. En esset ce muscle, comme je l'ai déja dit, a deux attaches supérieures, une qui lui vient de l'oblique interne, & qui est ce qu'on prend pour l'écartement de ce muscle, & l'autre du ligament de Fallope ou de Poupart : de sorte que le cordon des vaisfeaux spermatiques entouré de l'allongement du péritoine, passant entre ces deux plans de fibres charnues qui font les attaches supérieures du Cremaster, en a imposé aux Anatomistes, & leur a fait dire que c'étoit un écartement de l'oblique interne qui formoit un anneau au cordon des vaisseaux spermatiques. Ce sentiment doit donc être démontré faux, en conduisant ces deux plans de fibres qui vont accompagner & entourer le cordon, pour s'épanouir & se répandre sur la surface externe & supérieure de la tunique vaginale, & par conséquent du Testicule.

C'est cette expension du Cremaster sur la tunique vaginale, que les Anatomistes appellent tunique éritroïde ou rougeâtre. Mais quelle apparence d'appeller tunique un muscle qui ne fait qu'un épanouissement sur la surface externe & supérieure du Testicule, & qui ne l'entoure pas

entierement?

La matiere seminale etant conduite par l'artére spermatique dans le lieu où elle doit être filtrée, qui est le Testicule, le surplus du sang est repris par la veine spermatique dont j'ai déja exposé la marqui servent à la génération.

che; si ce n'est qu'il me reste à dire que cette veine se divise en plusieurs branches qui se réstechissent, s'entrelassent, & sont des contours serpentins qu'on nomme le Corps pam pinisorme.

corps pampinisme.
Ensin cette veine aïant quitté l'association de l'artére spermatique, se décharge disséremment; car la veine spermatique droite se jette dans la partie antérieure de la veine-cave, au-dessous des émulgentes pour l'ordinaire; & la veine spermatique gauche continue son chemin tout droit, pour se perdre dans la veine ré-

nale ou l'émulgente gauche.

Cette diversité d'insertions a fait dire aux Anatomistes, que la veine spermatique gauche alloit dans l'émulgente, pour ne pas passer par dessus l'aorte dont les battemens auroient retardé le sang qui revient du Testicule. Pourquoi donc cette même veine passoit-elle par dessus les artéres iliaques, comme je l'ai dit? Est-ce que le battement de ces gros troncs qui font une saillie considérable, n'auroit pas pû retarder le sang qui vient du Testicule? Les veines iliaques externes qui sont couchées directement sous les artéres iliaques, font-elles génées dans leur fonction? Ce que je trouve de plaifant dans cette explication, est que des Phisiciens qui font beaucoup de parade

A iiij

Les Organes de l'homme

de ces sciences sublimes, adoptent une telle absurdité, comme s'ils ne voioient pas que c'est une prévoïance de la nature, uniquement pour abréger le chemin.

## DES TESTICULES,

## & des Epididimes.

Le Testicule est un corps vasculeux, de Le Testicule, feconde figure ovale & un peu applati, d'une grosseur distérente suivant les âges; mais parties de Phomme à dans l'âge avancé il peut ressembler à un destinées gros œuf de pigeon. la généra-

mon.

Pour entrer dans l'examen, & dans une démonstration de toutes les parties du Testicule, il faut le diviser en ses surfaces, en ses bords, & en ses extrémités.

Les surfaces du Testicule sont deux, une interne & une externe. Les bords font pareillement deux, un supérieur & un inférieur; & ses extrémités sont une antérieure & l'autre postérieure. Il faut cependant observer que le Testicule est naturellement situé un peu obliquement, de forte que l'extrémité antérieure est un peu supérieure, & la postérieure est un peu inférieure.

Comme il y a nombre d'enveloppes qui recouvrent le Testicule, & qu'on ne peut examiner sa substance sans détruiqui servent à la génération 9 re toutes ces enveloppes, je vais en faire

une description très-succinte.

Ces enveloppes sont divisées par tous les Anatomistes en communes & en propres. Les enveloppes communes du Teficule, sont le Scrotum & le Dartos.

Le Scrotum est une espéce de bourse formée par la peau, qui est sort mince & fort ridée dans cet endroit : elle paroît comme divisée en deux parties par une ligne ou espéce de couture, qui depuis l'anus jusqu'à la bourse dont je parle, est appellée périnée; & se nomme raphé dans toute la circonférence du milieu de la bourse.

Le Dartos n'est autre chose que deux sacs musculeux adosses l'un à l'autre, ce qui fabrique une cloison charnue qui sépare les Testicules: mais comme je m'attache plus volontiers aux choses qui ne sont pas décrites, ou qui ne le sont pas comme elles doivent l'etre naturellement, je dis-que ce muscle Dartos est couvert en dessus & en dessous, d'une substance celluleuse qui est le siège des hidropisses par infiltration.

Outres ces enveloppes communes, il y en a encore une troisiéme à laquelle on ne sait point attention. C'est un gousse élastique & aponévrotique qui est ous le Dartos: il est continu à l'aponévrose du

Fascialata dont il semble prendre sa naisfance, & va s'attacher à côté du ligament suspensoire de la verge. Il forme par son bord antérieur une espéce de cloison transversale très-sorte, qui cause des étranglemens souvent plus forts que l'anneau de l'oblique externe; de sorte qu'on a quelquefois vû qu'aïant coupé cette cloison transversale dans l'opération, sans y faire d'attention, les parties ont tout d'un coup rentré, ce qui a surpris les Opérateurs. Mais cela n'est arrivé que parce que l'on a coupé cette cloison aponévrotique & très-forte, qui faisoit seule l'étranglement; de sorte que les parties n'aïant plus trouvé d'obstacle, elles ont rentré avec facilité.

Le célébre M. Morgagni a eu quelque connoissance de ce gousset ou de cette cloison aponévrotique, qu'il dit être une continuité du ligament suspensoire de la verge, qu'il la recouvre, qu'il va même gagner le clitoris & l'angle supérieur des grandes lévres dans les semmes : ensin pour terminer son discours, il dit » pour » revenir au ligament des hommes que » je viens de décrire, dès qu'il a atteint » le dos de la verge, il ne s'ensonce » point du tout dans la cloison des corps » caverneux, comme je l'avois d'abord » pensé, mais sait en s'épanouissant, une

qui servent à la génération. II

» forte membrane qui recouvre presque
» toute la verge, & même le scrotum par
» dessous la peau. « Sed descriptum penis
ligamentum simul atque ejus dem attigit dorsum, minime, quod à primo opinatus eram,
in illius septum insigitur, verum in sirmam
explicatur tunicam, penem propè omnem,
atque insuper scrotum ipsum sub cute inve-

Passons présentement aux enveloppes particulieres du Testicule qui sont trois, suivant les Anatomistes: mais comme nous avons déja fait sentir que le Crema-ster ne recouvroit au plus qu'un tiers du Testicule, & que sa sonction n'étoit point de faire l'office de tunique, nous excluons la tunique du Testicule appellée éritroïde, & disons qu'il n'en a que deux. La vaginale qui est la premiere est même plûtôt un tissu cellulaire qu'une membrane ou une tunique, comme je l'ai fait observer plus d'une sois.

Enfin la seconde & la derniere enveloppe est l'albugineuse, ainsi appellée à cause de sa couleur blanche; elle est assez épaisse, fort serrée, & couvre immédia-

tement la substance du Testicule.

A l'ouverture de cette membrane on apperçoit un nombre prodigieux de petits vaisseaux blancs, d'une consistence molasse, contournés de façon que cha-

que contour se termine dans un canal longitudinal qui occupe le milieu du Tefricule, & que l'on nomme le corps d'Higmor. Enfin le contour de tous ces ca. naux en produit plusieurs autres de la même substance, enveloppés dans une membrane particuliere qui construit un corps cilindrique couché sur le bord superieur du Testicule. C'est ce que les Ana-L'épididi-tomistes appellent l'Epididime, dont l'extrémité la plus grosse est appellée la tête de l'Epididime, que l'on voit à l'extrémité antérieure du Testicule, tandis que son extrémité la plus menue, ou sa queuë, est à son extrémité postérieure. La queue de l'Epididime sait un coude dans cet endroit, pour former plusieurs ziguezagues qui donnent naissance au vaisseau ou au canal déférent, qui remonte ensuite pour aller gagner ce qu'on appelle le cordon des vaisseaux spermatiques; car il n'est véritablement cordon de tous ces vais-

feaux, que quand ce canal y est uni. Je vais terminer l'histoire de l'Epididisue par cette réflexion. Il est, comme je l'ai dit, situé sur le bord supérieur du Testicule; & si on l'observe du côté de la surface externe de cet organe, on voit qu'il n'a point d'adhérence avec cette surface, & qu'il en est entierement détaché. Il en est tout autrement si on le considére du

me,

qui servent à la génération. 13 côté de sa surface interne; car il est attaché au Testicule dans toute sa longueur, par une petite membrane affez mince. Ces observations jointes à la division que j'ai faite du Testicule, doivent beaucoup fervir à ceux qui veulent distinguer le Testcule droit du gauche, & les présenter en situation, quoiqu'ils soient ôtés de leur lieu naturel. Comme ces sortes de distinctions demandent de la réflexion & de l'habitude, elles font bien augurer de celui qui les sçait; & comme je n'avois rien tant à cœur dans le tems que je démontrois l'Anatomie, que de les faire fentir à mes Eleves, il y a plus de vingt-cinq ans que je les leur ai enseignées & fait voir.

#### DES CANAUX DE'FERENS.

Les organes de l'homme destinés à la Troisième génération, & qui sont de la troisième organes de classe, sont ceux qui conduisent la semen-l'homme, destinés à la ce dans des réservoirs particuliers, après génération. qu'elle a été féparée par les Testicules & les épididimes que nous venons d'examiner le plus succintement, & avec le moins de confusion qu'il nous a été posfible. Ces organes sont les vaisseaux ou les canaux Déférens, qui sont deux, un de chaque côté. Ce sont, à proprement parler, les canaux excréteurs des testicu-

14 Les Organes de l'homme

les & des épididimes, puisqu'ils ne sont que la fin de ces derniers instrumens; car comme je l'ai fait remarquer, la queue de l'épididime étant parvenue à l'extrémité postérieure du testicule, sait un coude qui donne naissance à plusieurs ziguezagues qui sont le commencement du canal désérent.

Ce canal dont la grosseur est à peu près celle d'une très-médiocre plume, d'une confistence assez solide, & fort blanc, monte ensuite pour s'engager avec l'artére & la veine spermatique, dans cette membrane celluleuse qu'on appelle la tunique vaginale; d'où l'on conçoit qu'il grossit le cordon des vaisseaux spermatiques. Il continue ensuite son trajet toûjours en formant le cordon qui passe par l'anneau de l'oblique externe, & par def-fous les autres muscles, comme je l'ai expliqué: mais à peine est-il arrivé sous le bord charnu du muscle transverse, qu'il abandonne les autres vaisseaux qui l'accompagnoient, pour se plonger dans le bassin directement sous la lame du péritoine, où il n'est entourré que de son tissu cel-Inlaire.

Si le canal déférent est un peu tortueux dans son commencement, ici il est uni & égal; il forme même en entrant dans le bassin, un arcade qui est le commence-

qui servent à la génération. 15 ment de la pente qu'il prend pour aller trouver la partie postérieure du coû de la vessie; mais avant d'y être arrivé, il contracte une espéce d'entrelassement avec l'artére ombilicale & l'urethere, en passant entre ces deux vaisseaux qu'il croise.

Enfin ce canal étant près des vésicules feminaires, reprend la même figure tortueuse dont nous avons parlé, pour s'unir avec son pareil, & tous les deux s'avançant derriere la vesse, vont jusqu'à son coû, entre les deux pointes des vésicules seminaires qu'ils percent chacun de son côté.

Les Auteurs sont si partagés sur la cavité du canal désérent, qu'on ne sçait qu'en croire; car les uns disent qu'il n'en a point du tout, & que le milieu du vaisseau est seulement moëlleux; d'autres assurent qu'il est vésiculeux; enfin les troissémes lui trouvent une cavité qui peut à peine contenir une soïe de porc; mais que la surface interne de cette cavité est toute poreuse & toute spongieuse. Je n'ai jamais examiné ce qui en est pour pouvoir moi-même décider cette question; mais je compte tant sur l'exactitude & l'habileté de M. Morgagni, qui fait voir à Verhezen combien il

## 16 Les Organes de l'homme

s'est trompé, que je cher cherai cette cavité à la premiere occasion, plutôt par curiosité que pour m'instruire d'un fait qui paroît décidé par ce grand Anatomiste. » Je sçai non seulement que j'ai » introduit un stilet, à la vérité, sort » menu, à la partie la plus inférieure » du canal déférent, & que je l'ai intro-» duit sans peine jusqu'à l'endroit où le » canal commence à fe recourber. Bien » plus, dès que j'eus ouvert ce canal sur » la longueur du stilet, je n'apperçus » qu'une seule cavité dont les parois, » bien loin d'être inégales & spongieu-» ses, étoient fort unies. « Non modà vel infime illius parti specillum tenuissimum quidem, sed tamen specillum, nullo negotio quoadusque sinit rectitudo vasis, immitti, scio; sed cum ejus cavitatem secundum specilium aperuissem, vel eo in loco unam esse, & lavigatis quidem parietibus, non inequalibus, & spongiosis, deprehendi. Morgagn, Adverfar. IV. Animady. XXII.

#### EXPLICATION

## de la dixiéme Planche.

A PREMIERE Figure représente l'estomac soussilé en sa situation naturelle, le soïe soulevé, asin d'appercevoir la vésicule du siel, le canal colidoque, & son insertion dans le Duodenam; mais avant de l'examiner, j'avertis que j'avois oublé à exposer les sautes que M. Heister trouve dans ces Figures, par rapport au péritoine dont on voit ici les lambeaux renverses, & dont il n'est point question dans l'explication de ces Figures. L'énormité de ces prétendues sautes ne me paroissant pas si grande qu'à mon Censeur, je renvoïe à la note suivante pour en juger. \*

<sup>\*</sup> J'ai déja fait sentir par quelques Nores que M. Heister trouvoir le péritoine mal dessiné dans mes Figures: c'est sur tout dans les Planches VI. VII. X. qu'il dit que, le péritoine est représenté dans mon Ouvrage, comme il ses fibres étoient aussi prononcées, aussi apparentes que celles des muscles, tandis, dit-il, qu'on ne représente pas même celles des muscles sis fortement. In exhibetur ac si ex sibris robustis muscularibus, que in musculorum delineatione tam robuste & crasse non pinguatur, constaret. Heist, p. 151. 4.

Je n'ai jamais pensé à regarder pour sautes, dans

## 18 Les Organes de l'homme A. Le grand arcade de l'estomac.

les Figures de M. Heister, les ombres, les coups de burin que son Graveur a emploiés pour faire sentir les endroits saillans, caves, ou planes des parties qu'il vouloit représenter : ces sortes de traits pictoriques, dépendent entierement du Dessinateur, & l'Auteur n'en est point garant. C'est au contraire à la description de mon Censeur, & aux circonstances anatomiques de ses Figures ( on verra le Diaphragme)que j'ai fait attention;& c'est-là où j'ai relevé des fautes qui sont de son district, & qui doivent par conséquent, lui être imputées. Mais de tous les traits de burin qui ont déplu à M. Heister dans mes Figures, il tire cette conséquence, ,, que la , membrane péritoine, comme tous les Ecoliers ,, le sçavent, est transparente & n'a presque point , de fibres. " Dum ut Tyrones norunt , pellucida est membrana, in qua vel nulla fibra, &c. Idem.

N'aïant nullement parle des fibres du péritoine, mon Censeur en fabrique dans mes Figures, pour avoir occasion d'y trouver des fautes énormes, errores enormissimi. Qu'il me soit permis à mon tour d'user des mêmes licences, car toutes ses Figures sont pleines des traits de burin qu'il me reproche. Qu'on se donne, par exemple la peine d'examiner sa Planche III. Fig, 12. qui représente la partie cave du foie. On y voit des coups de burin beaucoup plus forts, plus prononcés, pour me servir de ses termes, que dans les Figures qu'il censure. Et pour interpréter ces coups de burin avec le même esprit critique, il y en a qui représentent des fibres circulaires, de longitudinales, de croisées. Est-ce fur les cadavres que M. Heister a vû de telles fibres au foie?

On me pardonnera cette repéfaille: je sçais que ces sor es de coups de burin sur une Planche, n'attaquent point la structure de la partie qu'on y représente, & qu'ils sont selon les regles du Graveur, qui ne peut saire sentir autrement les endroits relevés, planes ou ensoncés des objets qu'on lui met devant les yeux. Je dis seulement ceci pour saire voir que M Heister ne sçait à quoi s'accrocher pour trouver des sautes énormes dans mon Ouvrage; & l'on en peut juger par cet échan-

tillon.

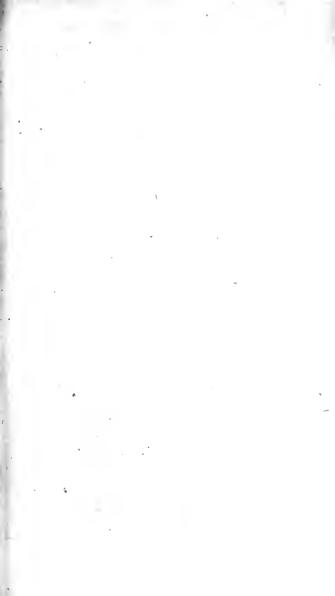

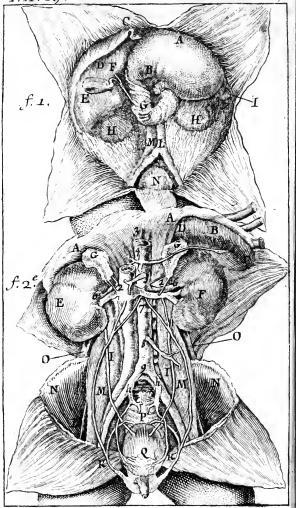

qui servent à la génération. 19 B. Le petit arcade ou petite cour-

bure.

C. La fiffure du foïe. D. La partie cave du foïe.

E. La vésicule du fiel, dont l'extrémité la plus étroite sorme comme une tête d'oiseau, qui est le commencement du canal cistique.

F. Le canal hépatique qui se joint avec le cistique, pour des deux, former le ca-

nal colidoque.

G. Le Duodenum rejetté de droit à gauche, afin de voir l'insertion du canal

colidoque.

HH. L'extrémité inferieure des Reins, qui étant encore recouverts du péritoine, paroissent comme au travers d'un crêpe.

I. L'extrémité antérieure de la Rat-

te.

L. L'Aorte inférieure qui se divise en

iliaques.

M. La veine cave inférieure dont les divisions passent sous celles de l'artére.

N. I.e fond de la vessie.

La SECONDE Figure représente la Ratte en sa véritable situation, les Reins, les Capsules atrabilaires, & les parties de la génération de l'homme.

A A, Représentent la portion inclinée

20 Les Organes de l'homme ou les deux muscles inférieurs du Dia-

phragme.

B. La surface interne de la Ratte, le long du milieu de laquelle on voit une ombre, qui est l'espéce de rainure qui la divise.

C. Son extrémité antérieure.

D. Son extrémité postérieure. Son bord supérieur est marqué par la lettre B.& l'inférieur est caché en partie par le Rein gauche.

E. Le Rein droit qui est un peu plus

bas que le gauche.

F. Le Rein gauche un peu plus haut que le droit.

GG. Les Capsules atrabilaires dans

leur veritable figure & fituation.

2. Les veines & artéres atrabilaires qui partent des rénales. Quelquefois l'artére part de l'aorte.

3. L'artére aorte coupée dans son pasfage entre les deux muscles inférieurs du

Diaphragme.

4. Le tronc cœliaque qui est la premiere branche que produit l'Aorte aussi tôt qu'elle est arrivée dans le ventre; où l'on voit son pivot d'où partent trois rameaux, dont le gauche est l'artére splenique qui va à la Ratte, &c.

5. La seconde branche qui part de la

qui servent à la génération. 21 partie antérieure de l'Aorte, est la mézenterique supérieure.

6. Les artéres rénales ou les émulgentes, qui, des parties latérales de l'Aorte,

vont aux Reins.

-7. Les artéres spermatiques qui sortent de la partie antérieure de l'Aorte, un peu au dessous des émulgentes, quelquesois pourtant au-dessus. Ces artéres en se joignant avec les veines du même nom, descendent tout le long des muscles psoas pour aller aux testicules.

8. L'artére mézentérique inférieure qui produit plusieurs rameaux, mais sur tout un considérable qu'on ne met jamais dans les figures, & dont nous examine-

rons le contour ailleurs.

9. La division de l'Aorte en iliaques.

h h. Les artéres hipogastriques d'où partent les artéres ombilicales, qui dans leur trajet s'entrelassent avec les urethéres & les canaux désérens, pour monter ensuite le long des parties latérales de la vessie, &c.

II. Les urethéres ou canaux excréteurs des Reins, qui glissent sous le péritoine, le long des muscles psoas, passent obliquement par dessus les veines & artéres iliaques, s'entrelassent entre les artéres ombilicales & les canaux désérens, 22 Les Organes de l'homme pour s'ouveir dans la partie inférieure & postérieure de la vessie Q. qui est ici souffiée

& tirée hors du bassin.\*

K K. Les canaux déférens qui aïant passé dans l'anneau de l'oblique externe & sous les autres muscles du bas-ventre, abandonnent le cordon pour se plonger dans le bassin, où ils s'entrelassent avec les artéres ombilicales & les uretheres, & vont ensuite gagner les vésicules seminaires.

L.L. Les nerfs cruraux qui paroissent entre le psoas & l'iliaque, pour passer ensuité sous l'arcade crurale.

MM. Les muscles psoas.

N N. Les muscles iliaques.

O O. Les muscles appellés les Quarrés des lombes.

P. Le Rectum lié & coupé à son commencement.

\* Voici enfin l'endroit où j'ai décrit pour la troisséme fois, la marche & l'INSERTION des URETHERES dans la vessie. Je n'ai pas changé un seul mot à ma premiere édition. Ainsi mes Lecteurs vont mettre à prix la saçon avec laquelle M. Heister me traite à cette occasion, & l'énormité de la faute qu'il prétend que j'ai commise, par l'exposé que je vais faire à la suite de l'explication de cette Planche.



### PASSAGE DE M. HEISTER.

Mais la plus lourde faute qui se soit peut-être jamais commise en fait de Figures d'Anatomie, se trouve dans son propre Ouvrage Planche 10. Fig. 2. où les deux urethéres sont représentées comme si leur inservion se faisoit à la partie antérieure & supérieure de la vessie, tandis que le fait est, qu'elle se fait toûjours à la partie postérieure & inférieure, comme le sçavent les moindres Eleves en Chirurgie & en Anatomie, & commeles autres Anatomistes l'ont toûjours représenté. Il n'a pas même le soin d'avertir le Lecteur de cette faute monstreuse : il se repand au contraire, dans les plus magnifiques éloges à chaque instant, sur l'excellence de ses Figures, tandis qu'il est certain que cette insertion des urethéres, n'a jamais été si mal représentée que dans fon Ouvrage, mais qu'elle a été toûjours beaucoup mieux partout ailleurs. Unius verò omnium errorum anatomicorum maximus, qui unquam in figuris commissi sunt Tab. X. Fig. 2. conspicitur, ubi ureteres ambo ita exhibentur, ac si in partem anteriorem & superiorem vesica inserentur: cum tamen semper in partem posteriorem & inseriorem vesica ingrediantur, quemadmodum quivis Tyro Chirurgia aut Anatome novit, caterique Anatomici semper representarunt, lectoremque hujus enormissimi erroris nequidem admoneat. Verum potiùs quam plurimis encomiis suas super omnes siguras reliquas ita extollit, ut nihil supra; cum tamen verissimum sit hanc insertionem urcterum nusquam pejus, sed ubique longè melius exhiberi. Heist.Com.

p. 151. edit. 4. Tom. 2.

Quoi! après que je me suis expliqué trois fois sur l'insertion des urethéres dans la vessie ; après avoir dit à la deuxiéme fois, que je me servois d'une démonstration qui n'étoit pas commune ; démonstration que M. Heister n'a vûe dans aucun livre, & par laquelle il a appris la figure du goulot de la vessie, & de l'ouverture des deux urethéres dans ce viscére, aussi bien que l'endroit précisément où elles s'ouvrent : après avoir dit dans l'explication même de cette Planche, que les urethéres aiant quitté leur entrelassement avec les canaux déférens, s'ouvrent à la partie postérieure & inférieure de la vessie, & avoir expliqué précisément que la vessie est ici soufflée & tirée hors du baffin, M. Heister n'a pas compris qu'une vessie tirée hors du bassin, n'a plus sa situation.

qui servent à la génération. 25 tuation véritable, & ote assurer que je n'en ai pas averti. Nequidem admoneat? Il saut avouer que mon Censeur n'est pas de bonne soi, ou qu'il n'entend point

le François. Mais voici une faute bien plus réelle que je vais lui montrer dans ses Figures. C'est à la Figure XX. de la IV. Plan-che. » Cette Figure, dit-il, sait voir la » langue humaine avec ses trois tégumens, » que je ne crois pas avoir vû dessinés » ailleurs. « Exhibet LINGUAM HU-MANAM (de crainte qu'on ne s'y trompe, il a fait mettre des lettres capitales) cum tribus ejus tegumentis, qua , si rectè memini, nusquam adhuc delineata sunt. Il a raison de dire qu'il ne croit pas les avoir vûs dessinés ailleurs; & comme je suis de bonne foi, j'avoue que je n'ai vû la deuxiéme tunique de la langue HUMAI-NE, que dans ses trois dernieres éditions. Mais pour designer plus précisément cette seconde tunique de la langue humaine, il dit.... C. C. » La seconde » tunique de la langue, nommée par » Malpighi corps réticulaire, par les trous » de laquelle ( membrane réciculaire ) les » papilles nerveuses passent de la troisié-» me jusqu'à la premiere ou l'extérieure. Tunica secunda lingua, corpus reticulare

Tome II.

26 Les Organes de l'homme Malpighii dicta; per cujus foramina papilla nervea ex tertià ad primam sive extimam

transeunt, Heist. p. 173. 4.

Lequel, de M. Heister ou de son dessinateur, ont vû la membrane résiculaire sur une langue humaine? Ne l'aïant pû trouver, j'ai consulté M. Winslow, qui m'a répondu avec sa candeur ordinaire, qu'il n'avoit vû la membrane réticulaire sur une langue humaine, que dans le livre de M. Heister.

Voïez cependant comme cette découverte est annoncée. Que cet Anatomiste n'appréhende point, personne ne la lui

ôtera,

## DES VESICULLES SEMINAIRES,

# Des Prostrates, & autres glandes qui se dégorgent dans l'uréthre

Les organes de l'homme destinés à la génération, & que nous avons mis sous la quatrième classe, sont ceux qui par leur structure, peuvent conserver quelorganes de que tems la semence, après qu'elle a été l'homme destinés à filtrée dans d'autres parties. Or comme destinés à génera-la structure mécanique des vésicules sémires a paru propre à cette sonction, on n'a aussi nullement hésité à les mettre

qui servent à la génération 27 dans la quatriéme classe de la division générale des parties de l'homme, qui

doivent servir à la génération.

Les vésicules séminaires sont deux petits réservoirs celluleux & solliculeux, de figure piramidale, bosselés & inégaux en dehors, d'une couleur blanchâtre, de trois travers de doigt de longueur sur un de diamêtre dans des sujets assez robustes, destinés à conserver pendant quelque tems, la sémence qui leur a été apportée par les canaux déserens.

Ces vésicules sont naturellement situées à la partie postérieure insérieure de la vessile, leurs bases étant plus tournées du côté de son sond, leurs pointes du côté de son cou, & commes posées sur l'intestin Redum. Or la vessile située dans le tissu cellulaire du péritoine, & recouverte du côté du bassin par sa lame, les deux portions de ce sac membraneux investissent aussi les vésicules séminaires.

Ces petits réservoirs sont plissés & tortueux, de saçon que leurs contours sont arrêtés par des sibres ligamenteuses, qui permettent à ces vésicules de s'allonger lorsqu'elles sont coupées. Leur cavité n'est point unique, mais ce sont beaucoup de petites cellules de dissérentes grandeurs, qui communiquent toutes les unes avec les autres, & se dégor-

gent par deux petits canaux appellés éjeculateurs, qui partent de la pointe de chaque vésicule. Ces petits canaux n'ont pas plus de fix ou huit lignes de longueur, après quoi ils percent l'urethre aux deux côtés d'une caroncule nommée veru-montanum, pour déposer la semence dans ce canal.

La glande :

Les PROSTATES en plurier, ne font cependant qu'un corps glanduleux, fitué à la racine de l'urethre, qui feroit beaucoup mieux nommé la glande *Pro-*

state en singulier.

La figure de cette glande est un ovale conique, dont la baze du cone est là partie supérieure ou plutôt postérieure de la glande, & la pointe est inférieure, ou, pour mieux dire, antérieure. La groffeur de ce corps glanduleux n'excéde guéres une noix un peu applatie; d'où il résulte qu'outre la baze & la pointe dont j'ai parlé, il y a deux faces, une presque supérieure, & l'autre presque inférieure. Cette derniere face de la Prostate est bombée, mais la face supérieure est creusée le long de son milieu en forme de rigole; & cette dépression sert à loger l'urethre, de façon que la Prostate embrasse la partie postérieure & les parties latérales de l'uréthre à l'endroit de fon cou; la partie supérieure de la Prequi servent à la génération. 29 state est vésiculeuse & spongieuse : les cellules três-petites & qui forment toutes ensemble un tissu spongieux, sont ramassées comme par paquets : elles séparent une humeur blanchâtre & grasse, qui se dépose dans dix à douze petites cellules un peu plus considérables, lesquelles ont chacune une petite ouverture dans l'urethre, à la circonsérence de la caroncule appellée veru-montanum.

L'usage de cette liqueur est de lier, pour ainsi dire, & d'enchaîner les parties trop actives de la semence des testicules, afin que ne s'évaporant point, elle puisse être conduite avec tout son esprit, dans le lieu destiné à la séconda-

tion des petits œufs.

On voit encore de chaque côté de Les Prostal'urethre sous les muscles accélérateurs res, ou ande la verge, deux petites glandes lon-ti-prostates. guettes & un peu applaties: elles sont appellées les Prostates insérieures ou de Cowper, célébre Chirurgien & Anatomiste Anglois.

Je me souviens d'avoir vû ces glandes décrites dans quelqu'un des Journaux, par seu M. Mery, Chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu, & très-célébre Anatomiste; de sorte que cette description me parut antérieure à celle de Comper.

La substance de ces petites glandes est

Les Organes de l'homme
à peu près semblable à celle de la Prostate; & leur canal excréteur est, sort
long, puisqu'il se glisse dans le tissu
spongieux de l'urethre, pendant l'espace de trois ou quatre travers de doigt,
pour s'ouvrir ensuite dans le milieu de
sa cavité, & y déposer une liqueur limpide & gluante qui l'humecte, lorsque
la verge est dans l'inaction.

# DE LA VERGE, & de ses dépendances..

La cinquiéme classe des parties de La verse l'homme qui sont destinées à la générarendances, tion, comprend celles qui, comme comfont la cinquiéme clasfe des par- sémence dehors. Ces parties sont la verties de
l'homme ge & ses dépendances. Or pour bien dédestinées à crire la verge, il faut la diviser en trois
la génération.

Les deux principales colonnes de la verge font appellés les corps caverneux. Ce font deux corps de figure cilindrique & conique: leur couleur est blanchâtre, & leur substance est cellulaire. Je ne sçaurois mieux les comparer qu'à un gros tronçon de jonc, dont on voit l'intérieur blanchâtre & tout 'celluleux.

Ces deux corps qui dans un âge avancé ont environ huit travers de pouce de qui servent à la génération. 3 1 longueur sur un doigt de grosseur, sont sortement attachés aux parties insérieures des os pubis; & après quelques travers de doigt de chemin, ils s'adossent & se continuent ainsi unis, jusqu'à ce qu'ils se terminent tous les deux en pointe. On voit que deux corps cilindriques ne peuvent ainsi être adossés l'un à l'autre, qu'ils ne sorment deux rainures dans toute leur longueur, une supérieure qui sert à loger les veines honteuses externes, & une insérieure plus considérable que la précédente, dont l'usage est de

loger l'urethre.

La plûpart des Anatomistes font une cloison particuliere qui sépare ces deux corps: cependant quand on l'exami-ne avec attention, on voit, comme le dit fort bien cet illustre Anatomiste que j'ai lû avec tant de plaisir, que » cette prétendue cloison ne paroît pas » une partie distincte des corps caver-» neux, mais bien les parois de tous » les deux corps, qui en se joignant, ne » forment qu'une séparation : & à me-» sure que ces mêmes parois, unies en-» femble, s'approchent du gland, elles » s'émincissent de plus en plus, & dis-» paroissent tout-à-fait vers la fin. « Quod quidem septum, ut verum dicamus, non videtur pars ab iis corporibus distincta, sed Biiii

32 Les Organes de l'homme

tantum amborum quâ se contingunt, parietes in unum juncti, & magis magisque quò magis ad glandem accedunt, extenuati, & demum sermè desicientes... Morgagn, Advers. IV. Animadv. V.

L'urethre.

La troisième colonne qui entre dans la structure de la verge, est l'urethre. Ce n'est autre chose qu'un canal membraneux qui est la continuité de la vessie. On n'y apperçoit que deux membranes, une interne d'un tissu aponévrotique sort serré: c'est cette membrane qui sorme le canal, dont la longueur est de dix à douze pouces, & la grosseur imite assez un tuïau de plume.

La membrane externe de l'urethre recouvre un tissu spongieux & vasculeux, qui entoure presque tout ce canal, &

contient auffi plusieurs glandes.

Ce tissu spongieux semble commencer à un travers de doigt en deça la pointe de la glande prostate, par une tumeur spongieuse de figure conique, dont la pointe du cone regarde la pointe de la glande prostate; mais la portion de l'urethre qui se trouve entre les pointes de ces deux corps coniques, n'a pas plus d'un petit travers de doigt de longueur, & est très mince, sans aucun tissu spongieux, & simplement membraneuse. Nous serons dans la suite quelques ob-

qui servent à la génération. 33 servations sur cet endroit membraneux de l'urethre.

La tumeur spongieuse & vasculeuse dont je viens de parler, est appellée l'ognon, ou le bulbe de l'urethre; sa pointe regarde, comme je viens de le dire, la pointe de la glande Prostate, & est située postérieurement à la partie inférieure de l'urethre; mais en avançant vers l'extrémité antérieure de ce canal, elle s'élargit pour former une base beaucoup plus considérable, qui entoure alors tout le canal de l'urethre. Toute cette tumeur spongieuse n'a pas plus d'un travers de pouce de longueur; après quoi le même tissu spongieux & vasculeux qui la compose, devient bien moins considérable, & continue d'environner tout le canal de l'urethre, jusqu'à son extrémité antérieure, où il forme une autre tumeur conique qui, par rapport à sa figure, a été appellée le Gland.

La base du Gland est creusée, & représente comme un petit chapeau qui loge l'extrémité antérieure & conique des corps caverneux, sans qu'il y ait de communication de l'un à l'autre qu'un simple collement membraneux, de sorte que l'on ne peut injecter parsaitement la verge, si l'on n'introduit pas la liqueur dans les corps caverneux, & dans 34 Les Organes de l'homme le tissu spongieux de l'urethre séparément.

La circonférence de la base du Gland, surtout en dessus & sur les côtés, est convexe, & sorme un bord saillant, que l'on appelle la couronne du gland. Ce bord saillant est garni d'une infinité de petites houpes nerveuses qui lui commu-

niquent un sentiment très-vis.

L'action, le jeu, & la mécanique de toutes ces parties étant bien expliquées; ne laisseroit pas de satisfaire les curieux; mais outre qu'elle me meneroit trop loin, je passe même bien des choses qui regardent la structure de ces organes, parce que leur description me conduiroit nécessairement à ce que je veux éviter. Je vais cependant examiner l'intérieur de l'urethre, le long duquel on examine plusieurs ouvertures de dissérens diamétres, qui sont les embouchures de certaines lacunes qui fournissent dans ce canal une humeur blanche & glaireuse, qui comme un verni, s'oppose à l'âcreté de l'urine. L'Anatomiste que je cite si souvent a découvert ces ouvertures. » J'ai remarqué, dit-il, à la partie supé-» rieure de la parois interne de l'urethre ∞ de l'homme, beaucoup d'ouvertures » particulieres, ou des embouchuresde » canaux excréteurs, qui sont situés n

qui servent à la génération. 35 » droite ligne selon la longueur de l'u-» rethre. Dans la plûpart des sujets elles » commencent à un travers de pouce » de l'extrémité de l'urethre, & se ter-» minent à sept ou huit travers de doigt » de la même extrémité. Comme il y » a rarement plus de dix ou onze de ces » orifices, rarement aussi s'en ttouve-t'il » moins de trois ou quatre. Quoique la » distance qu'elles gardent entre elles » soit incertaine, il n'arrive cependant » guére qu'elles foient éloignées à plus » d'un travers de doigt les unes des au-» tres, & que les dernieres, surtout, lais-» sent moins d'intervalle entre elles, que » les premieres.

» Le diamétre de ces embouchures » ne varie pas moins que leur éloigne» ment; les premieres font néanmoins » pour l'ordinaire plus spatieuses: mais 
» je n'en ai point observé, pour gran» des qu'elles sussent, que je n'aïe pû 
» parsaitement boucher avec un grain 
» de froment, ni de si petites que je n'aïe 
» pû y introduire une soïe de Porc. Leur 
» figure est ovale, quoique souvent 
» je l'aïe vû triangulaïre; mais toujours 
» disposée selon la longueur de l'are» thre. Quand on comprime ces ouver» tures, il en sort des gouttes d'une li» queur blanchâtre, épaisse & gluante, «

36 Les Organes de l'homme

In superiore urethra virilis pariete multa interius peculiaria Foramina, seu excretoria oscula animadverti, que in eadem recta linea secundum urethra longitudinem disponuntur. In plurimis oftendere sese incipiunt ab extremo urinario meatu pollicem unum transversum, desinunt autem septem, vel octo transversos digitos ab eodem. Et sicuti raro decem, vel undecim plura funt, sic raro tribus, vel quatuor pauciora inveniuntur. Hac quamvis certam inter se distantiam magnopere non servant, tamen non sape fit, ut alterum ab altero totum digitum transversum absint, & novissima prasertim, ut qua minus inter se distare solent , quamprima. Ut distantia, ita magnitudo incerta est, sic tamen ut quam sepissime que prima sunt, eadem maxima quoque sint. Maxima autem nunquam tanta fuerunt, at eorum ori\_ ficium frumenti grano operire non potuissem & raro minima observavi, quibus setam in\_ dere non potuerim. Elliptica sigura sunt quamvis non raro triangularia ferè conspe-, xerim ; at semper secundum urethra longitudinem eorum figura protensa est. Pressione guttas emittunt liquoris subalbidi, crassiusculi, & lenti. Morgagn. Adversar. I. 10.

Tout cet appareil, j'entens les trois colonnes dont je viens de parler, est recouvert par une membrane sorte, épaisse & tendineuse, qui est une expension

qui servent à la génération. 37 du ligament suspenseur ou à ressort de la verge, & dont j'ai déja dit quelque chose. Il faut cependant en excepter le gland, qui n'est recouvert que d'une membrane très-fine, que je crois plutôt une expension de la membrane interne de l'urethre, que de l'épiderme. Enfin une substance celluleuse & la peau recouvrent toute la verge.

Parmi les parties dépendantes de la verge, on y doit démontrer les muscles qui sont dans un plus grand nombre que les Anatomistes n'ont coûtume de le

dire.

Ils sont huit, & quelquesois dix; sçavoir, deux Erecteurs, quatre Accélérateurs, deux & quelquesois quatre Trans-werses. Les deux Erecteurs ont leur at-recteuts. tache fixe à la partie interne de la tubérofité de l'Ischion, & la mobile s'épanouit sur les parties latérales des corps caverneux.

Des Accélérateurs, il y en a deux la-téraux, un de chaque côté, qui font célérateurs, comme les auxiliaires de ceux que l'on démontre ordinairement. Ils ont leur attache la plus fixe à la partie interne de la tubérosité de l'Ischion, directement au-dessous de l'Erecteur, & montent obliquement pour s'attacher à la partie

38 Les Organes de l'homme posterieure de l'urethre, dans l'endroit où les Accélérateurs ordinaires se séparent.

Muscles transverses de la verge.

Les Transverses sont pour l'ordinaire deux, un de chaque côté. Ils ont leur attache la plus fixe à la branche de l'ischion, directement au-dessus de l'accélérateur latéral, & vont transversalement le long du bord d'un ligament qui occupe la partie supérieure de l'anglesormé par les os pubis, & dont je vais parler, au milieu duquel un tendon mitoïen les unit.

Ces trois muscles peuvent être comparés au bouquet Anatomique de Riolan, parce qu'ils sont tous attachés presqu'au même endroit, c'est-à-dire, sort peu éloignés les uns des autres, & sont néanmoins leur action tout disséremment.

Les accélérateurs ordinaires, ou ceux qu'on a coûtume de décrire, sont encore autrement posés qu'on ne l'enseigne. Ils ont leur attache la plus fixe au sphincter de l'anus; & passant sur l'ognon ou la partie bulbeuse de l'urethre, en s'y attachant par quelques fibres à messure qu'ils avancent, & même autendon des transverses de l'urethre, ils se terminent par deux petits trousseaux de fibres charnues qui s'écartant, forment comme

qui servent à la génération. 39 une fourche, & s'épanouissent sur les corps caverneux. \* Ainsi les accélérateurs latéraux tirant ceux-ci dans l'endroit de leur bisurcation, agissent de la même façon que lorsque l'oblique externe d'un côté, agit avec l'oblique interne de l'autre, & sont tous ensemble par ce mécanisme merveilleux, comme un Ky sur l'urethre, qui chasse avec beaucoup de sorce la semence.

On concevra encore que la force des accélérateurs ordinaires est augmentée, lorsqu'on sera attention que leur point fixe est au sphincter de l'anus, & que celui-ci a pour point fixe le coccix, de saçon que du coccix à l'implantation de ces sibres charnues, ce n'est qu'une continuité de sorces multipliées.

Je vais terminer ce Chapitre par quelques réflexions sur l'endroit membraneux de l'urethre, & sur son passage sous

l'arcade du pubis.

L'urethre passe sous l'arcade du pubis, non pas dans un angle aigu sormé par l'union de ces deux os, tels qu'on les voit dans le squelette, mais sous un arcade très-mécaniquement construit; car l'angle sormé par la rencontre de ces deux os, est émoussé par un ceintre car-

<sup>\*</sup> Voiez ma troisième édition de Miotomie sur ce musc le pennisorme,

40 Les Organes de l'homme, &c. tilagineux. Il y a encore quelque chose qui mérite plus l'attention des Chirurgiens, puisque l'urethre passe dans un trou qui se rencontre à une cloison transversale & ligamenteuse, qui occupe tout cet espace, de façon que la partie étroite ou simplement membraneuse de l'urethre, se trouve dans le trou de cette cloison, aiant les Prostates derriere, & l'ognon spongieux de l'urethre en devant. En un mot, les pointes coniques de la glande Prostate & de l'ognon bulbeux de l'urethre, se regardent & ne font séparées que par la portion de l'urethre simplement membraneuse dont j'ai parlé. C'est cette portion membraneuse & étroite du canal de l'urethre, qui est dans le trou de la cloison transversale; & c'est positivement dans cet endroit qu'est un obstacle considérable à l'intromission de l'algalie, & où l'on peut facilement déchirer l'urethre, si on n'y donne toute l'attention que mérite cette opération, comme je l'ai fait obferver en traitant de la maniere de sonder dans mes Opérations.

# King News State St

### CHAPITRE XVI

Des parties de la femme qui servens à la génération.

Omme les parties de la femme deflinées à la génération, n'ont pas la même structure ni la même destination que celles de l'homme, nous ne pouvons aussi garder dans leur description le même ordre ni la même division. Nous nous en tenons donc à celle qui nous paroît plus propre à nous conduire plus directement dans leur examen; & comme les parties externes ne demandent aucune dissection, c'est par elles que nous allons commencer.

Ces parties externes de la femme, parties exdestinées à la génération, sont les deux ternes de
grandes lévres, au-dessus desquelles se destinées à
trouve une éminence nommée le pénil la génération.

ou la Motte; une dépression ou ensoncement longitudinal entre les deux grandes lévres, appellé la grande sente ou la
vulve; le gland du clitoris, les deux nimphes, les embouchures de l'urethre &
du vagin, la sourchette, au-delà de laquelle on voit la sosse aux nimsin le périnée.

42 Des Parties de la femme

lévres.

Les deux grandes lévres sont ainsi Les grandes nommées par les Anatomistes qui ont confacré ce nom aux replis de la peau qui sont paralléles entre eux, & qui étant approchés l'un de l'autre, ferment une cavité, comme cela se voit à la bouche. Les Chirurgiens ont aussi imité cette façon de s'exprimer, pour désigner les bords d'une plaie: & ce nom est d'autant moins du langage vulgaire, pour exprimer les deux bords de la vulve, que ces bords ont la peau interne, fine, colorée, délicate, comme l'est celle des lévres de la bouche. Ainsi nous conserverons le nom de grandes lévres à ces parties qui côtoïent la vulve, & non pas celui d'ailes que les Anciens leur ont donné.

> Les deux grandes lévres de la vulve font formées par deux replis de la peau, observant que dans chaque repli il y a beaucoup de graisse, qui par sa ferme-té approche assez de la nature du suif; ce qui fait que ces lévres font un peu épaisses, & assez fermes dans les vierges, ou dans celles qui n'ont pas fait beaucoup d'usage de ces parties. On observe encore dans la dissection de ces lévres, quelques fibres charnues; ce qui peut faire présumer qu'elles sont sus-ceptibles de quelques mouvemens, &

qui servent à la génération. 43 des grains glanduleux qui sont sous le tissu de la peau externe. Cette peau est la continuité de la peau voisine, & on la voit garnie de poils dans l'âge avancé. La peau interne est fine, d'un rouge pâle, & comme vernie par une sorte d'humidité qui lui est sournie par une infinité de grains glanduleux, dont on voit les pores en pressant.

L'éminence appellée le pénil ou la motte, qui est au-dessus de la jonction supérieure des deux grandes lévres, n'est autre chose qu'un peloton de graisse, plus serme encore que celle que j'ai sait observer dans chaque repli de la peau qui sorme chaque lévre. Ce peloton de graisse est posé sur le pubis, & est recouvert par la peau, qui est garnie de poils dans cet endroit, de même que la

partie externe des grandes lévres.

La position de cette partie sait sentir la prévosance de l'Auteur de la nature, qui a assujetti les deux sexes à s'unir pour se perpétuer; car sans cette espéce de coussin, les os pubis de l'un & l'autre sexe, ne se suffent-ils pas violemment froisses dans les approches mutuelles où l'on perd la raison? L'inflammation n'eût-elle pas suivi ce froissement; n'est-elle pas elle-même suivie de quantité d'accidens?

14 Des Parties de la femme

La jonction inférieure des deux grandes lévres n'est pas terminée comme la supérieure; mais au bas de la grande fente dont j'ai parlé, on remarque un repli de la peau, qui est fort tendu dans les vierges: sa situation est transversale, & comme brisée dans son milieu qui est plus inférieur que ses extrémités. C'est ce qu'on appelle la fourchette, au-delà de laquelle est une petite cavité appellée la fosse naviculaire. Enfin du milieu de la fourchette jusqu'au fondement, régne une espéce de couture à la peau, qui n'a pas plus d'un travers de pouce de longueur, & qu'on appelle le périnée. Toutes ces parties s'effacent par les accouchemens, ou lorsqu'on en fait un trop fréquent usage.

#### DU CLITORIS.

Ì

En écartant les deux grandes lévres, on aperçoit au-dessous de leur union supérieure, une petite éminence conique, que je ne sçaurois mieux comparer qu'au mammelon des jeunes vierges; & comme sa figure conique imite assez celle du gland de l'homme, c'est pour cette raison que je l'ai nommée le gland du clitoris, qui est environné d'un repli de la peau continu aux nimphes, ap-

pellé le prépuce du Clitoris. Ce prépuce couvre le gland du Clitoris, comme dans l'homme le prépuce couvre le gland de faverge; & il est de même garni intérieurement de petits grains glanduleux qui

séparent une sorte d'humidité. Voilà tout ce que l'on peut voir du Clitoris fans diffection; mais quand on enleve avec art, la peau qui fait l'union supérieure des grandes lévres, on voit qu'elle couvre un corps cilindrique qui est une verge imperforée. Ce corps qui est le Clitoris, paroît comme la verge de l'homme, composé de deux colonnes, qui font d'abord attachées aux branches de l'os ischion, d'où elles montent obliquement pour gagner la partie inférieure de l'arcade des os pubis, où elles s'attachent en s'unissant l'une à côté de l'autre, pour former le corps du Clitoris. En un mot, ces colonnes sont semblables en structure, aux corps caverneux qui composent la verge de l'homme: & la cloison qui est entre deux, n'est point une cloison distincte comme le disent les Anatomistes, mais la membrane aponévrotique de chaque colonne, adossée l'une à l'autre, de la même maniere que je l'ai fait observer à l'homme.

Les mêmes vaisseaux sanguins qui rampent sur la verge de l'homme, sont aussi 46 Des Parties de la femme

fur le Clitoris, mais la troisséme colonne qui construit la verge de l'homme ( qui est l'urethre) manque ici, c'est pourquoi

le Clitoris n'est point percé.

Le Clitoris est suspendu au pubis par un ligament à ressort tout comme la verge de l'homme; & ce ligament ne s'ensonce point dans les corps caverneux, mais en s'épanouissant sur eux, il leur forme une gaine très-forte, tendineuse, &c.

Voici comme le célébre M. Morgagni décrit ce ligament. » Il y a aussi dans les of femmes un ligament, dont Graafa par-» lé le premier, que l'on peut comparer » à celui des hommes, eu égard à son rap-» port & à son usage; parce qu'il va pa-» reillement des mêmes endroits gagner » le corps du Clitoris: & outre cela, j'ai » observé qu'il alloit jusqu'à l'angle su-» périeur des grandes lévres, aussi-bien » que jusqu'aux parties qui en sont les » plus proches. « Huicque proportione, & usu respondet ligamentum illud mulierum à Graafio primò indicatum, quod confimili modo ab iisdem locis in clitoridis corpus productum, & praterea in vicinum labiorum angulum, partesque contiguas observavi. Morgagn. Advers. I. 18.

Comme le Clitoris est susceptible de gonflement & d'érection aussi-bien que

qui servent à la génération. 47. la verge de l'homme, & que c'est même où l'on place le plaisir des semmes, qui devient grand quand on sçait les animer, il a les mêmes muscles érecteurs & accélérateurs que l'on décrit ordinairement aux hommes, à la différence que les accélérateurs embrassant le vagin, servent plutôt à resserrer son entrée.

### DES NIMPHES.

Les Nimphes ne sont autre chose que deux replis de la peau, dont la figure imite assez bien, comme le dit M. Heister, les crêtes qui pendent au gosier des cogs. Cristis Gallorum sub gutture pendentibus similes, &c. Heister. Compend. p. 101, 4. edit.\*

Elles sont ainsi nommées, parce qu'el les se trouvent au voisinage du trou par Nimphes. où les urines s'écoulent. Elles commencent au prépuce du clitoris, duquel elles sont une suite, & se continuent en s'écartant l'une de l'autre jusqu'aux côtés de l'orifice du vagin où elles finissent. Il arrive cependant quelquefois, qu'outre ces Nimphes, qu'on peut appeller supé-

D'où vient le nom de

<sup>\*</sup> Quoique nous citions ce passage tire de la quatrieme édition de M. Heister, nous en avions sais mention sur sa seconde édition,

48 Des Parties de la femme

rieures, il y en a deux autres plus petites, & inférieures aux précédentes, qui sont situées aux côtés de l'entrée du vagin des vierges, quand elles se trouvent, ce que le célébre Morgagny dit avoir vû trois fois. In virginum dissectione prater nimphas superiores, que mediocres erant, ter vidi in imis pudendi lateribus duas alias parvulas quasi nymphas protuberare. Morgagn. Adver. IV. Animad. XXIII.

La Substanse des Nymphes.

La substance des Nymphes est sponce spongieu- gieuse, ce qui fait qu'elles se gonflent facilement; & la peau qui les recouvre est fine & trèsdéliée, d'une couleur rou-geâtre & assez vermeille dans les vier-ges, mais blanchâtre & d'une consistance molasse dans les semmes qui ont eu beaucoup d'enfans. La quantité de houpes nerveuses dont elles sont parsemées, les rend d'une très-grande sensibilité; & elles font enduites comme d'une efpéce de verni, qui leur vient des glandes sébacées dont elles sont pourvûes.

En effet les glandes sébacées des Nimphes sont en assez grand nombre, & elles couvrent l'une & l'autre surface de ces petites crêtes, si l'on en excepte néanmoins tout leur bord & leur partie supérieure & inférieure. » Quoique ces » glandes soient fort pet tes, on ne laif-fe pas (pourvû qu'on presse & qu'on

étende

qui servent à la génération. 49 étende légerement les Nimphes ) d'y » voir souvent au milieu un petit trou » presqu'impercptible, d'où sort une » matiere de même couleur que les glan-» des, blanchâtre, & comme un petit » filet. « Et parvula quidem sunt, sic tamen ut leniter tractis, extensisque alis, sapè in singularum glandularum medio foraminulum conspici queat, ex esque prostans concolor glandulis sub album, & pertenue

filum. Morgagn. Adver. I. 11.

Au dessous du gland du clitoris, & par conféquent dans l'angle supérieur que forment les Nimphes par leur jonction, on apperçoit une ouverture qui dans les vierges est à quelque distance de l'orifice du vagin ; mais dans les femmes qui ont eu des enfans, cette ouverture paroît placée sur le bord supérieur de l'orifice du vagin. L'ouverture ou le trou dont il est question, est ce qu'on appelle l'urethre dans les femmes, dont de la femle diametre est plus considérable que ce-me. lui des hommes, mais dont la longueur est beaucoup moindre. On voit dans cette ouverture plusieurs petits trous presqu'imperceptibles, par où s'écoule une liqueur limpide & visqueuse, qui sert de verni à la parois intérieure de l'uréthre. Ces trous font les extrémités d'autant de petits conduits qui viennent

Tome II

L'Urethra

50 Des parties de la femme

de plusieurs lacunes & corps glanduleux placés sous la tunique interne de l'uréthre.

Le corps de l'uréthre passe ensuite sous l'arcade du pubis, entre le corps du clitoris & le vagin, avec lesquels il contracte une espéce d'adhérence par le moïen d'un tissu folliculeux assez serré, & va gagner le cou de la vessie.

### DE L'HIMEN.

A la partie inférieure de la grande fente, au-dessous de l'uréthre, on voit une ouverture ou un trou, qu'on appelle l'embouchure ou l'orifice du vagin. Cette embouchure est naturellement plus étroite que la cavité du vagin, même dans les semmes qui ont eu beaucoup d'ensans; mais dans les vierges, elle l'est encore beaucoup plus, & c'est même où l'on place l'Himen, que quelques-uns prennent pour la marque de virginité la plus certaine.

Si l'Himen est différemment décrit par les Auteurs, ils ne sont point en cela blâmables, parce qu'il n'a pas une disposition, ni une figure constante dans toutes les jeunes filles qui n'ont point usé du coit. Il arrive même des variations dans quelques-unes, qui paroissent très extraordinaires, Cependant, qui servent à la génération. 5 l' comme parmi les filles que j'ai eu occafion d'examiner & de disséquer ( dont le nombre est considérable dans l'exercice de ma Charge ) j'ai observé constamment l'une de ces trois sigures dissérentes dans ce qu'on appelle l'Himen, j'ai lieu d'établir sa structure sur une de ces trois sigures.

1°. On observe que l'embouchure du Primière vagin est fort resserrée, & qu'elle est est est dhibordée d'une membrane circulaire trèsforte, percée dans son milieu par un trou sort rond, qui ressemble assez à la membrane iris de l'œil. La baze de ce cercle membraneux & blanchâtre, est une chair mammeloneuse & assez ferme, qui n'est pas unanimement circulaire, mais qui laisse voir d'espace en espace, dans toute l'étendue de son cercle, de petits monticules triangulaires de la même substance. Voilà ce que l'on appelle Himen, & voilà même ce qui se rencontre le plus fréquemment.

De compter par l'existence de cet Himen sur la virginité d'une fille, c'est une caution qui n'est pas valable, puisqu'on en a vû prêtes d'accoucher qui avoient cet Himen, comme Ambroise Paré, Chirurgien Juré de Paris, & un des plus habiles Anatomistes de son tems, assure l'avoir trouvé, Néanmoins on peut très-

C ij

52 Des parties de la femme bien augurer de ce signe, & dire que

bien augurer de ce figne, & dire que toutes les fois qu'on l'apperçoit, les filles n'ont permis dans leur vagin, l'introduction d'aucun corps d'une certaine grosseur: & si après quelque licence prife avec un homme, les filles sont encore décorées de cette sleur si rare à un certain âge, c'est que l'aggresseur étoit novice, car la deuxième ou troisséme attaque doit saire brêche, supposé que le

fort eût résisté à la premiere.

La verge de l'homme s'introduisant dans le vagin, déchire donc & met en plusieurs piéces ce cercle membraneux, & même le cercle mammeloneux. Or ces piéces cicatrifées après leur dilacération, laissent de petits triangles charnus & membraneux assez grands, que les Anatomistes ont appellé des caroncules, & qu'ils ont dit être au nombre de quatre disposées en croix. Je puis assurer que ce nombre fixé à quatre caroncules est fouvent faux, car tantôt il n'y en a que deux, quelquefois trois, souvent cinq; en un mot, le nombre est indéterminé. Ce qu'il y a de certain, est qu'il n'y a point de caroncules pendant que le cercle membraneux où l'Himen existe; & les caroncules n'étant que le déchirement de cette sleur, on doit conclure que les filles dans qui elles se trouvent,

Les caron-

qui servent à la génération. 53 ont permis l'introduction de quelque

corps d'une certaine grosseur dans leur

vagin.

Voilà la premiere espéce d'himen, & même celle qui se trouve plus fréquemment que toutes les autres. 2°. Celle qui fuit ne différe de la premiere, que parce que le trou qui se trouve dans le cercle membraneux, n'est point directement dans le milieu, mais son bord supérieur touchant le bord supérieur de l'orifice du Seconde es-vagin, le cercle membraneux est semi-péce d'Hi-men. lunaire: en esset, on diroit que ce seroit une demie-lune, dont les cornes sont supérieures, quelquefois un peu écartées l'une de l'autre, & quelquefois qui se touchent encore, comme on peut le voir dans l'onziéme Planche I. F. Cette seconde espece d'himen se trouve encore affez fréquemment; & quand on met le petit doigt dans son ouverture, on s'apperçoit qu'il ne peut pas y entrer bien avant, & qu'il est serré comme par une espece d'anneau. J'ai rencontré la premiere espece dans une fille de 26 ans, à laquelle il étoit survenu une inflammation occasionnée par une chûte.

3°. Enfin'il se trouve des vierges qui Troisséme n'ont point du tout de cercle membra-effece d'Hineux, & auxquelles on peut néanmoins voir si elles ont permis l'introduction de

quelques corps d'une certaine grosseur, & augurer par conséquent de leur sagese, ou de leur libertinage. Celles-ci ont le cercle charnu & mammelonneux dont j'ai déja parlé; il est même plus considerable que dans celles qui ont le cercle membraneux, quoique son ouverture soit plus grande, & ne serre pas si sort le doigt lorsqu'il y est introduit. Son déchirement sait aussi des caroncules qui ne sont pas si grandes, mais qui sont plus épaisses; d'où l'on doit conclure que l'orisse extérieur du vagin est naturellement très-étroit dans les vierges.

Quoique j'aie fait connoître les variations que j'ai vûes dans l'himen, il a pû cependant s'en trouver quelques autres; mais pour y ajoûter foi, il faut qu'elles foient avancées par des Auteurs originaux, dont la probité & la dextérité foient à toute épreuve. Pour lors on croita que le trou de l'himen a quelquefois été partagé en deux, ou barré par un petit ligament plat en maniere de ruban fort étroit. Et in iis (conspexi) hymenis foramen ab illa parva quasi instita in duo divisum. Morgagn. Adver. IV. Animad. XXIII.

Lors de la premiere édition de cet Ouvrage, je n'avois connoissance de cette derniere espece d'himen, que par l'exem-

qui servent à la génération. 55 ple que je viens de citer; mais un an après, faisant un Cours d'Anatomie & d'Opérations à plusieurs Médecins & Chirurgiens Anglois, je disséquai en leur présence, une fille âgée d'environ vingtquatre ans, à laquelle nous remarquâmes l'himen ci-dessus. L'entrée du vagin étoit fermée par une cloison charnue mince, de l'étendue & figure d'une grande piece de douze sols; & dans le milieu de cette cloison il y avoit deux trous chacun de la grandeur d'une lentille, posés horisontalement l'un à coté de l'autre, Ces deux trous étoient féparés par un cordon charnu dont les fibres paroissoient spirales: il avoit une ligne d'épaisseur, s'étendoit verticalement depuis le bord fupérieur de la cloison charnue, même de l'orifice du vagin, jusques dans la fosse naviculaire, & étoit fort adhérent à la cloison qu'il excédoit de presque toute fon épaisseur, en séparant exactement les deux trous : de sorte qu'on pouvoit considérer ce cordon charnu comme une espéce de raphé.

Pendant que l'on imprimoit cet Ouvrage, j'ouvris une fille agée de 24 ans, qui s'étoit jettée dans un puits, dans le tems d'une attaque de folie à laquelle elle étoit sujette. Comme quelques-uns la soupçonnoient grosse, je l'examinai C iiiij

avec foin, & je ne trouvai rien moins que la grossesse. Je remarquai au contraire, l'orifice de fon vagin, fermé par une trèsforte membrane charnue, de la grandeur & figure d'une piéce de 24 fols. A la partie supérieure de cette membrane, il y avoit un trou exactement rond, de la grandeur d'une lentille. Au bord droit de la partie moienne de la même membrane, il y avoit un petit trou de la grandeur d'un quart de lentille: & toute la membrane étoit si forte que je ne pus la déchirer avec mon pouce, quoique j'appuiasse fortement. Il fallut me servir de ciseaux, ce qui eût été nécessaire en cas de mariage. Jamais je n'ai vû les rides transversales du vagin si formées, si apparentes, & si fermes, que dans cette fille.

Poursuivons l'examen du reste du vagin, & disons qu'on observe à chaquecôté de son orifice, un mammelon sormé par l'extrémité d'un conduit excrétoire qui vient d'une glande conglomérée, que quelques Anatomistes appellent lacune Elle est placée cette glande, au côté insérieur du vagin, sous un plexus rétisorme dont je n'ai point encore parlé, & sous les branches du clitoris. Cette glande a environ sept à huit lignes de long, sur trois à quatre de large : elle est

qui servent à la génération. parsemée d'un très grand nombre de vaisseaux, & l'on voit sortir de sa partie supérieure, un conduit qui après avoir fait un pouce de chemin, va s'ouvrir vers le milieu de l'orifice du vagin, comme je l'ai děja indiqué.

Le Plexus resiforme du vagin ne peut Plexus rétiêtre vû que par la dissection. Ce n'est autre forme du chose qu'un tissu vasculeux & cellulaire, qui embrasse, pour ainsi dire, le vagin près de son orifice: il est composé d'une infinité de veines & d'artéres qui s'entrelassent & s'abouchent les unes avec les autres, & dans de petites cellules caverneuses. Ce tissu plein de sang, comme il arrive dans les approches amoureuses, procure des effets de délectation à l'un & l'autre sexe, qui seroient trop longs à déduire ici; puisqu'il garnit les côtés du vagin de la largeur de deux travers de doigt, & le côté droit communique avec le côté gauche, fous le corps même du clitoris, comme le célébre Duverney l'a autrefois démontré par ses belles injections.

Le vagin, qui est ce conduit ou espé-ce de gaine qui mene à la matrice, monte ensuite obliquement couché sur l'intestin rectum, pour embrasser par son extrémité postérieure, le cou de la matrice, dont l'orifice ou le museau, est engagé

58 Des Parties de la femme

dans la cavité du vagin, comme j'ai déja fait observer, même dans ma premiere édition, que l'orifice inférieur de l'estomac ou le pilore, étoit engagé & em-

brassé par l'intestin duodenum.

La longueur du vagin est ordinairement de six à sept pouces, & sa largeur ( parce qu'il prête ) est plus étendue que la verge du mâle n'a de volume. Il est composé de trois tuniques : la plus intérieure est lâche, blanchâtre & membraneuse, ce qui lui a fait donner le nom de tunique nerveuse. Cette tunique est plisfée de façon qu'il en résulte des rugosités, des rides transversales très-multipliées, ressemblantes à des especes de foupapes demi-circulaires, les unes occupant la parois supérieure du vagin, & les autres l'inférieure. Ces plis ou rides valvuleuses, ne sorment point de cercles qui entourrent entierement le vagin comme plusieurs Anatomistes l'ont prétendu; elles semblent au contraire, se terminer pour la plûpart, à deux espéces de ligamens qui régnent tout le long des deux côtés du vagin, & ces espéces de ligamens font ici le même office, que ceux du colon à l'égard de cet intestin ; car fronçant la tunique intérieure du vagin, ils l'obligent à se plisser & à former les rides ou rugosités dont nous parlons, » Enqui servent à la génération. 59

» fin ces rugosités sont elles-mêmes iné» gales par le grand nombre de petites
» éminences, ou petits mammelons dont
» elles sont remplies, & dont les unes
» sont plus grandes, les autres plus pe» tites, mais la plûpart sont piramida» les. « Sunt parrò ea ruga creberrimis prominentiis crenata aliis majoribus, aliis perexiguis, plerisque autem pyramidalibus.

Morhagn. adverf, I. 13.

La seconde tunique du vagin contient celle dont nous venons de donner la description. Cette tunique est très-composée; & sa principale partie est un tissu spongieux, garni & entrelassé d'un trèsgrand nombre d'artéres & veines sanguines; de sorte que le tout a une très-grande disposition à prêter & s'étendre: mais les extensions du vagin ne peuvent être considérables, ou souvent répétées, que les plis ou rides transversales de la membrane, ne s'effacent, & que la cavité du vagin ne devienne plus large, comme on le voit aux femmes qui ont eu plusieurs enfans, & à proportion aux filles ou femmes qui ont beaucoup usé du coit. Il est facile de conclure delà, que lorsque l'on veut se donner la satisfaction de voir les rides transversales du vagin dans toute leur régularité, il faut les examiner dans les vierges.

Le tissu spongieux & l'entrelassement des vaisseaux sanguins dont nous parlons, \*st encore fortifié par plusieurs fibres charnues; & le plus grand nombre de

ces fibres font longitudinales.

Ne voit-on pas par cet exposé pris sur la nature même, l'art qu'il y a dans cette admirable structure? Il falloit un fourreau ou gaine qui prêtât dans le besoin, & qui pût se remettre du moins en partie : ces deux tuniques du vagin semblent-elles avoir été faites pour autre chose? Il fal-Joit un fourreau qui pût aiguillonner ce qu'il devoit quelquefois contenir : les rugolités transversales semblent n'avoir d'autre usage; & les fibres charnues, surtout les longitudinales, approchant l'une de l'autre, deux parties en action de perpétuer le genre humain, fournissent aux deux sexes unis, un grand sujet de délectation, & même d'admiration aux Anatomistes.

Enfin tout cet appareil est couvert à l'extérieur, par la troisiéme tunique du vagin, qui est membraneuse, puisque c'est l'angle inférieur du repli du péritoine qui construit le ligament large, & dont je vais faire l'histoire en parlant des dépendances de la matrice,

#### DES PARTIES INTERIEURES

De la Femme qui servent à la génération.

Les parties intérieures de la femme qui font destinées à la génération, sont la

Matrice & ses dépendances.

La Matrice est un viscére dont la figure ce que c'est approche assez de celle d'une fiole: le que la Mafond ou la baze de la fiole ou du triangle est en haut, & le cou ou la pointe est en bas. Sa grandeur ordinaire dans une semme qui n'est point grosse, est de trois bons pouces de longueur, aïant à peu près la même largeur vers son sond; l'épaisseur de chaque paroi de la Matrice, est de six lignes ou environ d'où l'on voit que sa cavité n'est pas considérable.

Avant d'entrer dans un examen plus circonstancié de la Matrice & de ses dépendances, je crois qu'il est à propos de parler de sa situation, & des parties qui la tiennent en place. Cet ordre nous menera d'autant plus facilement à la connoissance de ses parties, que les ligamens destinés à cette sonction, sont décrits par la plupart des Auteurs d'une saçon peu instructive, & qui n'a jamais pû me satis-

faire.

La Matrice est située de même que presque tous les autres viscéres du basventre, dans un repli du péritoine. Or ce repli est lui-même situé dans le bassin de l'hipogastre, entre la vessie & le rectum: mais comme les Anatomistes se contentent d'appeller ce repli les ligamens larges, & que cette courte description, si souvent répétée dans les différens livres, n'en donne pas une notion qui fasse bien voir sa structure & sa mécanique, je vais l'examiner plus régulierement, & en faire un détail plus circonstancié.

Si ceux qui écrivent s'imposoient pour loi, de faire voir à leurs Lecteurs qu'ils s'entendent eux-mêmes, nous n'aurions pas si souvent à deviner; mais comme. leurs descriptions, sur tout de la plûpart des Modernes, ne sont point originales, & que ces Auteurs, faute de sçavoir manier le scalpel, ont plutôt mis de la confusion dans les détails qu'ils ont empruntés, que d'en dévoiler le mistère, il ne faut pas être surpris s'ils nous en donnent des notions si défectuentes.

Mécanique du ligament Matrice.

Pour sçavoir donc quelle est la mécalarge de la nique du repli du péritoine qui renferme la Matrice & ses dépendances, il faut se ressouvenir de ce que j'ai dit de ce sac membraneux, je veux dire du péritoine, lorsque dans le Chapitre VI. j'ai prouvé

qu'il n'avoit qu'une seule & unique lame, sans duplicature. Or l'extrémité insérieure du sac membraneux, appellé péritoine, étant parvenue au bas du bassin de l'hipogastre, s'ensonce en dedans, & sorme par cet ensoncement une vessie ou une bourse, qui monte verticalement entre la vessie urinaire & l'intestin redum. C'est cette bourse qui est le repli du péritoine dont nous parlons. Et quoique j'aie prouvé dans le Chapitre VI. que le péritoine est uniquement composé d'une seule lame membraneuse, on voit néanmoins que la bourse dont il est ici que-

stion, est composée de deux parois ou de deux lames, & cela par le seul enfoncement du sac commun qui est le péritoine,

Cet ensoncement se fait à la partie la plus basse du bassin de l'hipogastre: c'est justement le lieu où le péritoine est recouvert de sa portion celluleuse; aussi s'insinue-t-elle dans l'ensoncement. Mais examinons la figure de cette bourse ou de ce repli du péritoine. Il paroît plat à l'ouverture du ventre, & d'une figure triangulaire. Sa baze est située à la partie supérieure du fond du bassin de l'hipogastre, & la pointe du triangle est à la partie la plus basse & la plus déclive du sond

Si l'on tire une diagonale sur ce trian-

du même bassin.

64 Des Parties de la femme

gle, la Matrice, son cou, & le vagin, sont les parties contenues sous cette diagonale; aussi ces parties grossissent-elles considérablement le repli dans cet endroit. Il n'en est pas de même des parties latérales de la baze de ce repli triangulaire; elles sont minces & sort applaties, parce que les deux lames du repli n'y sont séparées que par la portion celluleuse, ou quelques vaisseaux dont nous parlerons dans la suite.

Ces deux angles qui sont situés aux parties latérales de l'hipogastre, & qui attachent, pour ainsi dire, la Matrice aux régions iliaques, peuvent être appelles les ules du repli, de la bourse, ou, si l'on veut, du ligament large da la Matrice. Ces aîles du ligament large, sçavoir une de chaque côté, ne sont pas simples; mais elles font encore un repli transverfal qui fabrique deux aîlerons ou deux petites aîles, une antérieure & une postérieure. L'aileron antérieur est le plus grand, & c'est dans sa duplicature que. la trompe de Fallope est contenue, de la même maniere que la veine ombilicale est contenue dans le repli de la faux supérieure du péritoine, que j'ai décrite & tait graver dans le Chapitre VI. L'aîleron postérieur de chaque aîle du ligament large, est le plus petit; il est caché

qui servent à la génération. 65 derriere celui que je viens de décrire, & il contient aussi dans sa duplicature, l'ovaire, & le ligament qui l'attache à la Matrice.

Cette mécanique du ligament large de la Matrice, autrement touchée qu'on n'a coutume de le faire, montre effectivement qu'il n'est qu'un repli du péritoine; mais que ce repli se fait de bas en haut; je veux dire que la partie la plus inférieure du péritoine, s'enfonce, produit une bourle de figure triangulaire qui monte verticalement; que le rebord supérieur de cet enfoncement triangulaire est le plus large, puisqu'il est la baze du triangle, & qu'il est situé transversalement. Donc le repli, ou le ligament large de la Matrice est transversal, & en même tems vertical ou perpendiculaire, supposant toû ours la femme debout; car c'est la situation dans laquelle il faut examiner toutes les parties. Enfin la portion celluleuse du péritoine s'enfonce dans ce repli, & y entoure la Marice & le vagin qui sont contenus, comme je l'ai dit, sous la ligne diagonale qui sépare le triangle en deux parties égales. \* Nous aurons

<sup>\*</sup> M. Heister n'a point voulu parler de toutes ces différences dans ce ligament large construit par le péritoine; & cela à cause de la légereté de la matiere & de la grande varieté qui s'y trouve felon lui. Mais je puis l'assurer que cette excuse est frivole.

encore quelques traits à faire observer au ligament large de la matrice; mais comme ce ne sera que par occasion, passons à la structure de la matrice.

#### DE LA MATRICE.

Comme j'ai déja parlé de la fituation de la figure, & des dimensions de la Matrice, je vais terminer son histoire par la description de sa substance, & par l'examen de quelques parties qui lui appartiennent.

La substance de la Matrice est toute spongieuse, & remplie d'une infinité de cellules à peu près semblables à celles de la Ratte. Ces cellules sont non-seulement entrelassées par quelques sibres charnues dispersées dans cette substance, mais encore, suivant Malpighi, recouvertes extérieurement de sibres rassemblées en sorme de petits faisceaux, & entrelassées en manière de réseau.

Toute cette substance de la Matrice est bornée par deux membranes. L'extérieure n'est autre chose que le repli du péritoine, appeilé ligament large, dont j'ai parlé; & l'intérieure quoiqu'elle parois-

<sup>&</sup>amp; qu'il n'y a point de variété. Verum ob levitatem rei, magnamque earum varietatem in variis cadaveribus nibil de iis dicere voluerunt, H, p. 149.

qui servent à la génération. 67 se lisse, est cependant mammelonée à peu près comme la tunique interne des intestins. Elle est outre cela garnie de plusieurs petits pelotons glanduleux qui laissent échapper une humeur glaireuse. On observe encore que ces petits pelotons glanduleux grossissent, & deviennent très-sensibles après la conception; de sorte que le placenta s'augmentant, ils y contractent une étroite liaison.

Puisque j'ai comparé la Matrice à une fiole renversée & applatie, il suit qu'elle a un cou. Or l'un & l'autre ont une cavité: celle du cou est longuette & étroite, & son entrée qui est embrassée par le vagin, ressemble assez bien au museau d'une tanche. Cette entrée qu'on appelle communément l'orifice interne de la Matrice, est presqu'ovale, & située transversalement. Cette entrée a été appellée orifice interne de la Matrice, par les Anatomistes qui ont donné le nom d'orifice externe de la Matrice, à cette entrée du vagin où nous avons remarqué le cercle himen; mais comme cette derniere entrée appartient uniquement au vagin, il est mieux de la nommer simplement l'orifice du vagin, & l'entrée de la Matrice simplement l'orifice de la Matrice. En effet une fiole renv ersée & applatie, à laquelle nous avons comparé la Matrice, n'a point deux orifices, deux bouches que l'on puisse raisonnablement diviser en externe & interne: ainsi nous ne reconnoissons qu'un orifice à la Matrice, qui sera suffisamment dé-

signé après une telle explication.

L'orifice de la Matrice est fort étroit dans les filles, mais dans les femmes qui ont eu des enfans, il est beaucoup plus dilaté. Cependant l'étroitesse qu'on dit être dans l'ouverture, ou dans la cavité du cou de la Matrice des filles, n'est pas à ce point de petitesse qu'un stilet ait bien de la peine à y entrer : il est vrai qu'on ne peut souvent y pousser un stilet, mais c'est parce qu'il y est arrêté non seulement par des trousseaux de fibres différemment posés, mais encore par de petites valvules très-fortes, faites par la membrane intérieure du cou de la Matrice. Ces valvules, fuivant la description qu'en a fait le cél. bre M. Morgagni, sont transversales & obliques, & vontentre les petits faisceaux de fibres dont je viens de parler ; de forte que leur baze ou leur naifsance est en haut, tandis que l'autre bord est libre & regarde en bas. » C'est de » cette structure que dépend la facilité » avec laquelle on peut faire glisser un » stilet de haut en bas sur ces valvules; » au lieu qu'elles s'opposent à son passa-» ge quand on le veut faire glisser en qui servent à la génération. 69 » montant. « Ob eamque causam efficitur, ut admoto ipsis appressoque specillo deorsum quidem minimo negotio aditum permittant, sursum verò adactum omninò ascendere pro-

La cavité du corps ou du fond de la Matrice, est beaucoup plus ample que celle de son cou, puisqu'elle peut contenir une grosse féve dans celle d'une jeune fille, & qu'elle est encore beaucoup plus grande dans les semmes. La figure de cette cavité est triangulaire, & la baze du triangle forme le sond de la cavité; d'où l'on voit que les deux côtés du sond de la Matrice, sont deux angles, & le troisséme, qui est plus allongé & plus éloigné des deux précédens, que ces deux derniers angles ne le sont entr'eux, se termine au cou de la Matrice.

Aux parties latérales du fond de la Matrice, je veux dire dans les deux angles qui forment le fond de la cavité de ce viscére, on apperçoit deux ouvertures, une de chaque côté. Ces ouvertures qui font comme deux petits trous à contenir à peine une soïe de porc, sont la fin des deux conduits qu'on appelle les Trompes de Fallope; ils s'éloignent beaucoup du corps de la Matrice, & sont logés, comme je l'ai déja fait observer, dans les aîlerons antérieurs du repli du péritoine

qui constitue le ligament large.

Ces Trompes ne gardent pas le même diamétre dans toute leur longueur : elles font au contraire fort étroites en entrant dans les cornes de la Matrice, je veux dire dans les parties latérales de fon fond qui sont les angles dont je viens de parler; mais à mesure qu'elles s'en éloignent, elles s'élargissent, & forment à leur extrémité la plus distante de la Matrice, une expansion membraneuse & musculeuse, qu'on appelle le pavillon de la Trompe: de sorte que la cavité ou le conduit de la Trompe, qui est sortétroit dans la Matrice, va insensiblement en augmentant jusqu'au pavillon, où il pourroit contenir l'extrémité du petit doigt.

Le bord du pavillon de la Trompe de Fallope, ne garde point une circonférence égale & unie comme celui des trompettes ordinaires, mais il est découpé en plusieurs petites dents musculeuses, qui sont elles-mêmes toutes inégales entre elles: c'est cette inégalité découpée & frangée que les Auteurs ont appellée le morceau du Diable, dont quelques-unes s'avancent pour l'ordinaire vers une éminence vésiculeuse contenue dans l'aîleron postérieur du ligament large, que les Anatomistes ont coutume d'appellet l'ovaire ou le testicule des semmes, & dont nous allons parler. Il est cependant bon

qui servent à la génération. 71 de remarquer que quand on examine ces parties en situation, on ne voit pas toûjours le pavillon de la Trompe tourné vers le testicule ou l'ovaire, comme il est représenté dans les Planches; mais après que les Trompes ont passé par dessus les ovaires, comme l'ont observé les célébres Stenon & Sbarag, suivant ce qu'en dit M. Morgagni, alors elles ont coutume de s'incliner en droite ligne derriere les testicules ou ovaires, & descendent même audessous, leurs orifices ou pavillon étant tournés tantôt en bas, tantôt en haut. Postquam enim tuba testium dor sum conscenderunt, velut à Cl. Viris Stenone & Sbaraglio observatum est; tum frequenter solent post testiculos se se dimintere, infraque istos (uis , alias deorsum , alias sursum spectantibus orificiis propendere. Morg. Ad. I. 30.

## DES OVAIRES,

## Ou des Testicules des femmes, selon les Anciens.

L'on voit dans les aîlerons postérieurs du repli du péritoine, appellé le ligament large, à deux bons travers de pouce des cornes de la matrice, deux petits corps ovalaires, raboteux & inégaux, attachés à la matrice par un ligament sort & rond, dont la couleur est blanchâtre, la gros72 Des Parties de la femme

feur n'excéde guere celle d'une médiocre plume, & la longueur est de deux travers de pouce. Ce ligament, de même que le petit corps ovalaire, sçavoir un de chaque côté sont contenus dans la duplicature de l'aîleron postérieur de chaque aîle du ligament large, de la même maniere que la veine ombilicale est contenue dans la faux supérieure du péritoine. Voilà ce que l'on appelle les ovaires ou les testicules des semmes, suivant les Anciens, & quels sont les ligamens qui les attachent à la matrice.

La substance des Ovaires est bien différente de celle des Testicules des hommes; car si nous avons vû que ces derniers ne sont qu'un entrelassement de petits vaisseaux blanchâtres, ceux - ci ne font qu'un amas de plusieurs petites vésicules, de différente grandeur & groffeur, arrosées de beaucoup d'artéres & de veines, & qui contiennent une hu-meur limphatique qui se coagule par la chaleur du feu, ce qui la fait comparer au blanc d'œuf. Chacune de ces petites vésicules est contenue dans un petit calice, & le tout est recouvert d'une membrane très-forte, qui est elle-même recouverte par le repli de l'aileron postérieur de l'aîle du ligament large.

Il paroît par tout ce que nous avons dit,

qui servent à la génération. 73 dit, que la matrice & ses dépendances ne sont assuré au par le ligament large; cependant deux autres espéces de ligamens, d'une figure ronde, semblent sortir des cornes de la matrice, sous l'insertion, ou la naissance des Trompes de Fallope.

Ces ligamens ont été très-long-tems considérés comme de simples liens solides & compactes; mais les injections venues au secours des Anatomistes, leur ont fait voir qu'ils ne sont qu'un assemblage de plusieurs vaisseaux, qui sont des ramifications de ceux qui arrosent les côtés du sond de la matrice, & qui liés & entortillés entre eux, sont une espéce de corde, ou de lien, qu'on peut appeller le ligament vasculeux de la matrice.

Ces ligamens vasculeux, ou, si l'on veut, les ligamens ronds, sont situés entre les lames ou dans la duplicature du ligament large, observant qu'ils sont collés au seuillet ou à la lame antérieure de ce ligament. Ce que l'on prouve en faisant un trou au ligament large, & en soussant dans sa substance par le moien d'un tuïau; pour lors, l'air remplit la substance celluleuse que j'ai fait observer entre les lames du ligament large, écarte ces mêmes lames l'une de l'autre, & l'on a le plaisir de voir le ligament vasculeux ou rond, collé à la lame antérieure du re-

74 Des Parties de la femme pli du péritoine appellé ligament large.

Une autre satisfaction que l'on a encore en soufflant le ligament large, c'est qu'il se gonsse tellement, qu'il sorme comme une très-grosse vessie. Doit-on présentement être surpris de voir la matrice se dilater avec tant de facilité?

Enfin les ligamens vasculeux de la matrice dont je viens de faire l'histoire, étant parvenus jusqu'aux aînes, passent sous les muscles transverses & petits obliques, enfuite dans l'anneau de l'oblique externe, pour s'aller perdre, en se séparant en plufieurs filets, dans la graisse qui forme l'éminence appellée Mont de Vénus, ou la Motte, & dans celle qui aide à former les grandes lévres. Il est facile de juger par la structure & la position de ces ligamens, qu'ils servent à entretenir un commerce de liqueurs entre les parties intérieures & les extérieures de la femme, qui sont destinées à la génération, comme M. Verdier l'a démontré en Public. Enfin par la route que nous venons de faire observer aux ligamens ronds, on voit qu'ils ne pafsent pas obliquement sous le ligament de Fallope ou de Poupart, qui construit l'arcade crurale, comme nous l'avons dit du cordon des vaisseaux spermatiques aux hommes, & qu'ils en sont plus éloignés, C'est pour cette raison que la dilatation ou section de l'arcade crurale se fait aux

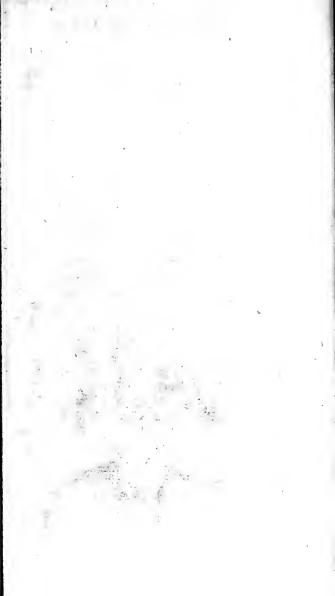

T. II.75.

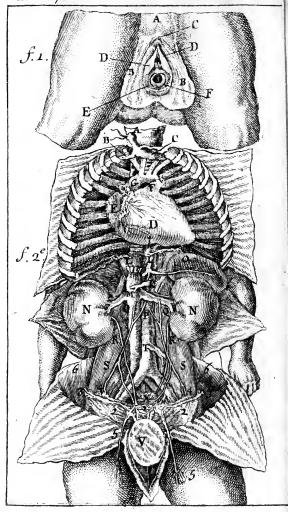

qui servent à la génération 75 femmes sans danger, lorsqu'il y a hernie

dans cette partie.

Je vais términer ce Chapitre par une réflexion sur la figure de la vessie des semmes, qui n'est point si conique que celle des hommes, dont la pointe du cone se trouve à la partie antérieure & inscrieure du ventre. C'est le contraire dans la vessie des semmes qui ont en beaucoup d'ensans; car elle est large dans cet endroit, & y sorme comme deux cornes qui se jettent l'une à droit & l'autre à gauche, ce qui mérite l'attention des Chirurgiens, par rapport aux Opérations.

#### EXPLICATION

## De l'onziéme Planche.

A PREMIERE Figure fait voir les parties externes de la génération d'une vierge, dans leur situation naturelle.

A. Le Mont de Vénus ou la Motte.

BB. Les deux grandés lévresécartées, afin de voir ce qu'elles cachent. Elles sont fort épaisses, parce qu'elles ont été copiées sur une fille de 4 ans. Or souvent les ensans ont à cet âge beaucoup d'embonpoint.

C. Une espèce de capuchon membraneux qui est le prépuce du clitoris, sous 76 Des Parties de la femme lequel on voit le clitoris, ou plûtôt fon gland.

D D. Les deux nimphes, entre lefquelles on voit un petit point noir qui

est l'embouchure de l'urethre.

E. Le cercle charnu & mammeloneux

qui est l'orifice externe du vagin.

F. L'himen dont la figure est semi-lunaire, observant néanmoins que ses deux cornes se touchent. Le milieu de cet himen est tout noir, ce qui marque le trou

du vagin.

La SECONDE Figure représente d'un coup d'œil, le ventre & la poitrine ouverts. Dans cette derniere cavité on n'y a laissé que le cœur & l'aorte en situation. Dans le ventre, les organes des semmes (& quelques autres) destinés à la génération, y sont dessinés.

A. Représente la veine-cave supérieure liée & coupée dans l'endroit où elle se jette dans le cœur, pour la renverser enfuite, afin de voir le cœur & le contour, ou la crosse de l'aorte dans sa situation

naturelle.

B. La veine soûclaviere droite qui est fort courte.

C. La veine soûclaviere gauche qui est plus longue que la droite, qui passe transversalement par dessus tous les troncs d'artéres qu'on appelle l'aorte supérieure, qui servent à la génération. 77 & qui va à droit se réunir avec la soûclaviere droite, pour sormer par cette union la veine-cave supérieure, dont la situation est entierement à droit, & non pas dans le milieu, comme le représentent presque toutes les sigures.

D. Le cœur dans sa véritable situation. Sur quoi j'ai à avertir, comme je l'ai dit dans ma Présace, qu'on ne sasse point

d'attention aux proportions.

E. L'oreillette droite du cœur.

F. L'artére poûmonaire liée & coupée en commençant son contour. Il faut observer que sa situation est antérieure &

oblique.

G. La crosse de l'aorte dans sa situation naturelle; de la partie supérieure de laquelle on voit partir trois branches considérables, dont celle qui est à droit est la soûclaviere droite; celle qui est au milieu est la carotide gauche; & celle qui est à gauche, la soûclaviere gauche. La premiere branche qui est la soûclaviere droite, jette une branche considérable qui monte presque verticalement, c'est la carotide droite. Je n'ai point mis de caractéres à toutes ces branches, parce qu'ils les auroient obscurcies; je pense néanmoins que les commençans ne s'y tromperont point, attendu que j'ai tâché de

78 Des Parties de la femme les désigner le plus clairement qu'il m'a

été possible.

h. L'aorte inférieure dans l'endroit où elle passe entre les deux muscles inférieurs du Diaphragme; car si on veut la considérer où nous l'avons quittée pour sormer les trois branches supérieures dont nous venons de faire mention, on voit qu'elle se jette en arrière, qu'elle passe derrière l'artére poûmonaire, derrière le cœur, & descend tout le long du côté des vertébres du dos, en jettant quelques rameaux que nous ne pouvons saire voir ici, pour venir dans l'endroit que je viens d'assigner; là elle jette de sa partie antérieure un rameau, & quelquesois deux, qu'on appelle l'artére Diaphragmatique.

I. L'artére Aorte n'est pas plûtôt entrée dans le ventre, qu'elle produit de sa partie antérieure un gros tronc sort court, qu'on appelle le tronc celiaque qui jette trois, & quelquesois deux rameaux.

K. Au dessous du tronc celiaque l'Aorte jette un rameau considérable qui part aussi de sa partie antérieure, & qu'on appelle la Mézenterique supérieure.

L. La veine-cave inférieure, coupée & liée à l'endroit où elle passe dans le

Fore.

M. Les artéres & veines rénales, autre-

qui servent à la génération. 79 ment dites les émulgentes. Sur quoi l'on observe que l'artére rénale gauche est sort courte, & la veine fort longue : c'est le contraire du côté droit; l'inspection de la partie en sait sentir les raisons.

NN. Les Reins dont le droit est un

peu plus bas que le gauche.

O. La Ratte en sa situation naturelle; où l'on voit que son extrémité postérieure pose sur le muscle insérieur gauche du Diaphragme, & l'extrémité antérieure vient vers l'extrémité cartilagineuse de la pénultième fausse côte.

P. Les deux artéres spermatiques qui partent de la partie antérieure de l'Aorte,

au-dessous des rénales.

Q Q. Les veines spermatiques qui viennent se jetter, sçavoir, la droite dans la veine-cave au-dessous des rénales, & la gauche, dans la rénale ou l'émulgente du même côté. Sur quoi l'on peut observer que cette dissérente insertion est pour abréger le chemin, comme je l'ai dit dans son lieu, en faisant sentir le ridicule de l'autre raison.

RR. Les urethéres qui passent obliquement sur les muscles psoas, & dont l'insertion se fait aux deux côtés de la baze de la vessie, un peu postérieurement.

SS. Les muscles psoas.

T. L'artére mézenterique inférieure.

V. La vessie un peu soussiée, tirée du bassin, & renversée sur le pubis.

X. L'intessin Redum lié & coupé au-

dessus de la matrice.

r. La matrice en sa situation, & comme l'on voit, entre le rectum & la vessie.

2 2. Le ligament large un peu tiré hors du bassin de l'hipogastre, & plus sur les côtés qu'il n'a de coûtume, afin de l'appercevoir plus distinctement.

3 3. Les trompes de Fallope.

44. Les ovaires situés dans l'aîleron postérieur du ligament large.

5 5. Les ligamens vasculeux de la matrice, autrement les ligamens ronds.

66. Les muscles iliaques.

# 

### CHAPITRE XVII.

# Du Diaphragme.

E Diaphragme est le sommet ou le chapiteau de cette grande cavité dont nous avons fait jusqu'ici non seulement l'histoire générale, mais encore l'histoire en particulier des viscéres qui y sont contenus.

C'est un muscle qui sépare la poitrine du bas-ventre; & qui n'étant point de la Splanchnologie, je veux dire au nombre des viscéres, n'auroit pas dû trouver place dans ce Traité. Cependant comme il est la seule cloison qui se trouve entre les cavités que je viens de nommer, & que je ne l'ai vû bien desliné ni bien décrit dans aucun Anatomiste qui ait précédé la premiere édition de cet Ouvrage, comme j'en ai averti dans le tems, je me suis déterminé à en saire une nouvelle description, & j'en ai sait graver une Planche, qui, comme toutes les autres, a été dessinée en place sur plusieurs sujets que j'ai disséqués.

lisent l'abregé de M. Heister, diront que je n'aurois pas dû consondre cet Auteur, avec tous les autres, puisqu'il s'est luimeme donné les soins de le saire dessiner exprès sur un cadavre humain, parce, dit-il. que Verheyen & Manget le représentent à l'envers, dans les sigures qu'ils en donnent; ce qui peut tromper les Lecteurs, & sur tout les commençans. Diaphrgma exhibet, quod proptereà nuper è corpore humano recens delineari curavi, quia sigura Verheyni & Mangeti illud inversum

reprasentant : quo vero Lectores, pracipuè tyrones facile falli possunt. Heister. Comp,

Les Médecins & les Chirurgiens qui

p. 234. edit. 2.

Les Lecteurs moins prévenus contre-Verheyen que M. Heister, eussent rendu justice à cet habile Anatomiste, & eussent connu que le Diaphragme à l'envers, étoit une faute du Graveur, ou tout au plus, une inadvertance dans Verheyen, qui n'a pas fait attention que l'on doit poser un dessein sur une planche dans un sens opposé au naturel. \* Mais aura-t-on la même bienveillance pour M. Heister, si l'on trouve quelques erreurs dans la figure du Dispbragme qu'il a fait graver ; lui qui l'a fait dessiner exprès sur un cadavre humain è corpore humano recens delineari curavi? Que peut-on dire, par exemple, quand on voit dans la figure de cet Auteur, un véritable trou pour le passage de l'æsophage, gravé dans le corps charnu de la jambe gauche du muscle inserieur du Diaphragme, sinon que M. Heister n'a point vû dans le cadavre humain, le trou du Diaphragme, qui donne passage à l'œsophage, de la figure qu'il le dépeint, ni dans l'endroit où il lui plaît de le placer?

De plus, toute la différence que l'on

<sup>\*</sup> C. est ainsi que j'avois excusé Verheyen, & M. Heister (quoiqu'i est exprès fait dessiner le Diaphragme dans sa ze. édition) a jugé à propos dans ses 3, & 4e. de jetter ses fautes sur le compte de son Peintre; mais ni l'un ni l'autre n'ont point enser reussicomme on le verra dans la suite.

voit (dans la figure que nous trouvons mal) entre le trou qui donne passage à l'œsophage, & celui qui le donne à la veine cave, est que ce dernier est moins grand; car outre cela, il lui est tout-à-fait semblable: la structure de l'un est cependant bien dissérente de celle de l'autre.

Je passe encore quantité de sautes qui se trouvent dans sa représentation du Diaphragme, qui sont voir qu'il n'a jamais été dessiné sur le cadavre, du moins sur un cadavre bien préparé; car ce travail demande de la patience, & satigue l'artiste par les postures génantes qu'on est obligé de tenir. \*

Le Diaphragme de la façon que nous l'examinons, a la figure d'une Raïe, à laquelle on ajoûteroit deux queues. C'est un muscle digastrique qui forme une voute inclinée, & un angle très-aigu avec le

<sup>\*</sup> Cet avertissement de ma premiere édition contre la seconde de M. Heister, l'a engagé à corriger plusieurs erreurs qu'il avoit laisses échapper dans l'histoire & la figure du Diaphragme; notamment le centre nerveux auquel il n'avoit donné qu'une sifigure lunaire: mais feignant de n'avoir obligation à personne, il dit dans ses trois & quatrième éditions, qu'il la fait graver de nouveau (pour la faconde sois) parce que le Peintre, l'avoit mal dessiné dans l'édition précédente. J'espere néanmoins prouver dans la suite de ce Chapitre, que les corrections de notre: Censeur, ne sont non seulement point parfaites mais qu'il ajoûté une faute qu'il n'avoit pas décrite dans sa seconde édition.

dos. On pourroit à la rigueur le regarder comme un muscle trigastrique: alors les trois muscles dont il est composé, sont tous trois inégaux en grandeur, & queiques-uns en figure. Le plus grand, ou le superieur, est un muscle raïonné: il est charnu à fa circonference, & tendineux ou aponévrotique dans son centre. Les fibres charnues & radieuses de ce muscle font attachées à la face interne de l'appendice Xiphoïde, & des cartilages des dernieres vraïes côtes & de toutes les fausses; puis elles ont toutes leur direction vers les vertébres, les unes étant plus longues que les autres : mais comme elles sont toutes en général fort courtes, elles deviennent bien-tôt tendineuses, pour former ce qu'on nomme le centre tendineux du Diaphragme.

Il est cependant à observer que ces sibres charnues & raïonnées, ne sont pas une circonserence si exacte, qu'on n'y apperçoive quelques espaces. Celles, par exemple, qui sont attachées à l'appendice Xiphoïde, & celles qui le sont aux cartilages des dernieres vraïe côtes, laissent entre elles un vide ou un espace triangulaire, par où passent des vaisseaux limphatiques, & quelques vaisseaux sanguins. La derniere attache de ces sibres charnues qui se sait à la côte slotant e

laisse encore de chaque côté un petit trou triangulaire, à peu près dans l'endroit où commence le Psoas & le Quarré des lombes; ce petit espace triangulaire donne passage à quelques veines; mais nous n'avons pû le représenter dans la figure.

Enfin tontes ces fibres raionnées sont tres-minces pour former un muscle trèsplat; & dégénérent bien-tôt en tendon pour construire, comme je l'ai déja dit, ce qu'on appelle le centre tendineux, dont la figure & la description est très imparfaite dans tous les Livres d'Anatomie qui ont précédé la premiere Edition de celui ci. En effet si l'on en croit la plûpart des Anatomistes, ce centre nerveux ressemble à un ser à cheval, & voilà tout ce qu'ils en disent. Pour moi je trouve que ce parallele & cette courte description sont insuffisantes, parce que le centre tendineux n'a point exactement la figure d'un fer à cheval, & qu'il y a quelques observations à y faire. Sa figure est, à la vérité, femi-lunaire, & l'échancrure de sa demilune regarde la partie postérieure du corps; mais lorsqu'on considére le bord supérieur, ou le plus anterieur de cette partie tendineuse on voit qu'elle n'est point exactement ceintrée, qu'elle a au contraire une éminence particuliere & ceintrée dans le milieu, qui se détachant des côtés, représente (avec les côtés qui sont comme des aîles) la figure d'un vé-

ritable Trefle.

La tête de ce Tresse n'est point exactement dans le milieu du centre tendineux; mais si l'on tire une diagonale qui sépare le Diaphragme en deux parties égales, on voit un quart de la tête du Tresse à droit, pendant que les trois autres quarts sont à

gauche.

Cette position qui n'avoit encore été remarquée de personne avant que je l'eusse fait observer à mes Ecoliers, lorsque je m'adonnois à cet exercice, & en dernier lieu avant que je l'eusse rendue publique en imprimant pour la premiere fois cet Ouvrage; \* cette position, dis-je, n'a point été régulierement observée par l'Auteur de la nature, sans des desseins qui méritent l'attention des Anatomistes. C'est par ces adresses que l'on peut admirer la fagesse infinie de l'Ouvrier, qui, comme un bon Econôme met tout à profit, pour que les différentes parties s'aident, & concourrent aux actions les unes des autres.

En esset, si la situation naturelle de l'homme est d'être debout, il est nécessaire que le Diaphragme soit attaché à

<sup>\*</sup> C'est sur certe descripton, & la figure que j'en avois donné, que M. Heister a corrigé le ceutre gendineux de la figure,

quelque chose qui le suspende, à la différence des animaux quadrupedes dont la situation horisontale ne contraint point le Diaphragme à se porter vers le bas. C'est donc pour cette raison que la cloison charnue & tondineuse que nous appellons Diaphragme, est dans l'homme

attachée au péricarde.

Mais comme le cœur par ses mouvemens, auroit pû froisser les fibres charnues du Diaphragme, s'il avoit été posé fur elles, & causer des embarras & tous les désordres qui sont les suites ordinaires des froissemens & des contusions, l'Architecte de la machine humaine, toujours attentif, & toujours prévoiant à ce qui peut causer de la dissonance dans le jeu & l'harmonie des ressorts qui composent l'homme, l'a placé sur la tête du Trefle tendineux de cette cloison, beaucoup moins sujette à être incommodée par le contact & les attouchemens fréquens & résterés, que n'est sa partie Raison de la fituation, charnue.

Or le péricarde & le cœur, n'aïint qu'un du centre quart de leur volume du côté droit de la tendineux poitrine, comme je le ferai voir en par-gms. lant de ce viscere, les trois autres quarts sont conséquemment du côté gauche, & le péricarde de l'homme, outre sa fonction ordinaire, devant, pour ainsi dire;

fuspendre le Diaphragme, il est maniseste que cette suspension ne devoit se faire que dans un endroit où son tissu sût assez so-lide & assez serré, pour résister non seulement à la détermination naturelle du fardeau, mais encore pour n'être nullement dérangé par les mouvemens du cœur.

Voit-on présentement pourquoi la nature a fabriqué ce ceintre tendineux qui fait la tête du Tresse aponévrotique du Diaphragme, & pourquoi cette tête est presque toute à gauche? C'est ainsi que les choses sur lesquelles on passois sancune attention, & qui paroissoient des riens avant d'être réstèchies, deviennent, par un sérieux examen, des prodiges mêmes de la nature, des raïons lumineux de ses merveilles, & prouvent sa délicatesse dans l'ordonnance & l'arrangement de toutes les parties qui entrent dans la construction de notre machine.

Outre cette partie du milieu du centre tendineux dont nous venons de parler, il a encore des côtés, qui comme des aîles, aident à former le Trefle. Ces aîles font inégales; car la droite est plus longue & plus large que la gauche, & ceia par une espéce de compensation; car si par rapport au cœur & au péricarde, sa tête du Trefle a dû être plus à gauche

du Diaphragme.

qu'à droit, l'aîle droite est aussi plus considérable que la gauche, afin, non seulement, de garder une simétrie plus exacte, mais encore pour donner naissance à une plus grande partie du second muscle du Diaphragme.

Les ouvers

Voilà la mécanique du centre tendineux tures du Diaphragme: passons à ses ouvertures, me. qui sont deux ; l'une est un véritable trou très - mécaniquement pratiqué dans le bord inférieur du centre tendineux, directement sous le premier quart de la tête du Trefle, & par conséquent presque sur les limites de la partie droite du Diaphragme. La seconde ouverture est une fente placée un peu à gauche, entre les deux bords intérieurs & supérieurs des deux jambes du muscle inférieur de cette cloison charnue & tendineuse; mais nous n'en pouvons rien dire qu'en décrivant ce muscle.

Pour ce qui regarde le trou tendineux qui est plus à droit, il est exactement rond, & destiné pour le passage de la vei-diaphragme ne-cave. Sa structure est très-singuliere, qui donnne car il est formé par les fibres tendineuses veine-cave. qui se repliant en spirales, bâtissent un anneau, dont la circonférence est à peu près semblable aux bords des paniers d'osier; à l'exception néanmoins de l'endroit le plus déclive de sa circonférence, qui est

Structure du trou du formé par des fibres qui venant du côté droit & du côté gauche, secroisent en pas fant les unes sur les autres, & rendent cet endroit de l'anneau tendineux un peu plus angulaire, ou pour mieux dire un tant soit peu moins circulaire. Ainsi, quoique le Diaphragme soit dans l'inaction, l'anneau dont je parle ne peut se resserrer; la structure meme que je viens d'exposer, semble démontrer qu'étant tiré par tous les points de sa circonférence, ilest toujours de la même grandeur. Voilà, par exemple, de ces adresses réservées au Fabricateur de notre machine : car comment s'imaginer de faire passer ce fameux fleuve quiest la veine-cave, du basventre dans la poitrine, & de lui pratiquer une ouverture dans une cloison d'une mobilité fréquente & absolument nécessaire à la vie, fans être interrompu dans fon courant? Par le mécanisme que je viens de décrire, l'homme est cependant en cette occasion, garanti de la mort à laquelle il eût à tout moment été exposé.

Le muscle insérieur du Diaphragme BB. est comme engagé, ou semble prendre naissance dans l'échancrure sémilunaire du centre tendineux du Diaphragme. Ce muscle a deux jambes, l'une à droit & l'autre à gauche: mais comme la droite paroît provenir non seulement de l'asse

droite du centre tendineux qui est plus grande que la gauche, mais encore de plus de la moitié de la tête du Tresle, il ne faut pas être surpris si cette jambe de muscle est plus large & plus épaisse que la

gauche.

Les Anatomistes ne font qu'un muscle de ces deux jambes, & nous nous fommes conformés jusqu'icià leur sentiment; cependant leurs fibres sont très-séparées, & ne se consondent que par quelques détachemens: car si quelques fibres de ces jambes musculaires paroissent partir du même principe, ce sont sans doute celles qui sont immédiatement au-dessus de la fente F.qui donne passage à l'æsophage; mais à peine ces fibres paroissent-elles charnues, qu'elles se séparent pour former la fente ovale dont nous venons de parler, & après deux travers de doigt de longueur, les muscles qui commencent en cet endroit d'avoir beaucoup d'épaisseur, forment chacun une avance mousse par laquelle ils se touchent, & semblent, par l'inspection seulement, ne faire autre chose que se coller l'un sur l'autre. C'est l'avance mousse du muscle droit, qui est posée sur celle du côté gauche, lorsqu'on examine le Diaphragme du côté du ventre; car c'est le contraire quand on l'examine du côté de la poitrine.

Les avances charnues de ces muscles, qui ne paroissent que collées quand on se contente de les regarder, comme je l'avois fait dans ma premiere édition, sont unies par des sibres charnues qui se détachent de chaque avance, (a) pour entrer dans l'avance opposée, & concourir avec les sibres de cette avance, à la sormation du reste de la jambe de chaque muscle, de sorte que les sibres qui se détachent de chaque avance, se croisent pour se consondre ensuite dans la structure de l'avance opposée, & terminer ainsi d'une maniere assez fixe, la sente ovale.

Voilà quelle est la mécanique qui sait l'union de ces deux muscles, ou jambes du muscle insérieur, & en même-tems qui construit la sente ovale qui donne passage à l'œsophage : d'où l'on voit qu'elle est d'une structure bien dissérente à celle du trou qui donne passage à la veine-cave. En esset, celle-ci n'étant sormée que par les bords de deux muscles qui se rencontrent, & dont quelques sibres se consondent, elle est sujette à se retrécir & à s'agrandir suivant les contractions du Diaphragme; mécanisme qui tient lieu en quelque saçon, de sphincte

<sup>(</sup>a) M. Winflovy Exposition Anatom, p.235.

du Diaphragme.

93

à l'orifice supérieur de l'estomac, puisqu'il s'oppose à la chute trop précipitée des alimens dans sa cavité, & à leur rétrogradation dans l'œsophage, à moins que ce ne soit dans des mouvemens contre nature. Il arrive même quelquesois qu'il part, d'un côté de cette ouverture ovale, un trousseau de sibres charnues qui va à l'estomac, & de l'autre, un semblable

trousseau qui va au mésentere.

Enfin les deux muscles inférieurs du Diaphragme s'écartent une seconde fois, pour donner passage à l'Aorte, &c. Ils descendent ensuite étant fort épais & fort charnus, le droit l'étant beaucoup plus que le gauche, & cotoïent le corps des vertébres du dos & des lombes, observant que le droit est plus sur leur surface antérieure. C'est aussi pour cette raison qu'il couvre le réservoir du chile. Ces deux muscles dégénérent en tendons plats, dont le droit est plus long que le gauche, puisqu'il s'attache à la quatriéme des vertébres des lombes, pendant que le gauche ne s'attache qu'à la deuxiéme, ou tout au plus à la troisiéme, en croisant obliquement les muscles psoas.

#### EXPLICATION

### De la douziéme Planche.

(8

qi

to

do

111

da

pe

tr

fu

h

(9)

L

翻

La premiere figure représente le Diaphragme du côté du ventre inférieur où on l'a découvert du péritoine qui lui sert de membrane. L'on y voit par occasion, plusieurs autres parties, desquelles on a souvent parlé.

AAA. Le muscle supérieur ou raionné du Diaphragme, qui est attaché à la surface interne des cartilages des dernieres vraïes côtes, & de toutes les fausses.

BB. Le muscle inférieur, qui présente deux muscles bien séparés, l'un à droit

& l'autre à gauche.

CC. Les tendons plats & aponévrotiques des muscles inférieurs du Diaphragme, ou si l'on veut des deux jambes du muscle inférieur, dont la droite est un

tant soit peu plus longue.

D. Le centre tendineux, appellé nerveux par les Anciens, qui représente une demie-lune très-irréguliere, puisque son aîle droite 2 est plus grande & plus large que la gauche 1, & qu'il a une tête ceintrée comme un Tresse. D.

E. Le trou qui donne passage à la vei-

pe-cave. On le voit exactement rond dans cette Planche qui est la même de la premiere édition, & qui a été copiée d'après nature. Il est donc démontré que cette figure ronde est la vraie; & s'il est besoin d'une autorité plus respectable, qu'on se donne la peine de consulter M. Winflowv qui a écrit quatre ans aprês. moi, & qui dit, page 236. de son Anatomie: Il y a une ouverture ronde qui donne passage au tronc de la veine-cave inférieure. M. Heister qui l'avoit représenté dans sa seconde édition, un ovale situé perpendiculairement, accusa son Peintre d'avoir commis cette faute, quia precedenti editione à pictore male exaratum fuerat; (1) & pour la corriger il l'a fait dessiner il n'y a pas long-tems, pour la feconde fois, dit-il, d'après un cadavre humain: Quod propterea nuper rursus ad corpus humanum recens delineari curavi. (b) Le produit du second travail de mon rigide Censeur, est de nous représenter une ouverture ovale située transversalement; & pour ôter tout soupçon d'accufer à l'avenir son Peintre, il la désigne ainsi : Une ouverture elliptique ( ovale est la même chose ) situe's

<sup>(</sup>a) Heist. p. 334. edit. 3. P. 168. T. II. edit. 4. (b) Heist. idem.

TRANSVERSALEMENT, Foramen ellipti-

cum transversum. (a)

F. La fente ovale qui donne passage à l'œsophage. Cette sente est encore trèsmal représentée dans la figure des 3. & 4. Editions de M. Heister: car quoiqu'il l'ait corrigée, elle ressemble plûtôt à un trou ovale, qu'à une sente, aïant ses extrêmités exactement ceintrées, pendant qu'elles sont naturellement très-aiguës. D'ailleurs, il semble dans cette figure, que cette sente soit prise au dépens des sibres charnues du second muscle du Diaphragme, pendant qu'elle est naturellement fabriquée par l'écartement des jambes de ce muscle.

G. Le deuxiéme écartement du second muscle du Diaphragme, qui forme une espéce de fourche pour le passage de l'artere Aorte & du canal thorachique. Audessus de cet écartement, on voit les avances de ce muscle, dont les bords paroissent simplement collés l'un sur l'autre par un tissu cellulaire, le droit chevauchant sur le gauche; mais quand on détruit le tissu cellulaire qui semble les coller, on apperçoit bien-tôt les détachemens charnus de chaque bord, qui se croisent comme je l'ai dit ci-dessus.

<sup>(</sup>a) Heist, idem. Quelle correction !

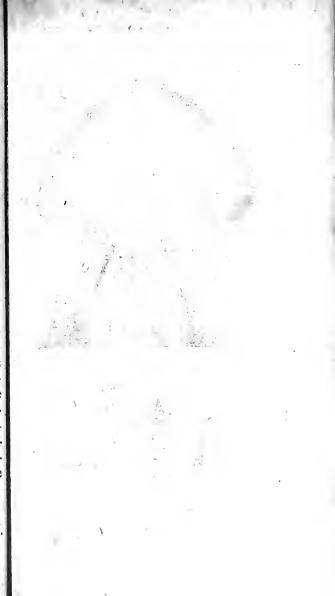

121

de fou sef

tiia tie bes Dia

la ca lée c rein infé P

F

f. 1.

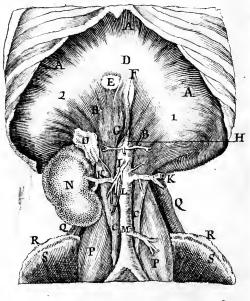



H. Le tronc celiaque qui produit trois rameaux.

I. La mezenterique supérieure.

r KK. Les arteres renales ou émulgentes, dont la droite jette un petit rameau qui va à la capfule attrabilaire: l'artere attrabilaire gauche, part de l'aorte, même près de l'émulgente gauche, ce qui varie souvent.

de la partie antérieure de l'aorte, au-deffous des renales. La gauche dans ce sujet s'est trouvée partir de la renale ou émulgente gauche, ce qui est rare.

M. L'artere mezenterique insérieure

qui se jette à gauche.

N. Le rein droit dans sa véritable situation, posé, comme on le voit, en partie sur le Psoas, sur le Quarré des lombes, & sur le muscle inférieur droit du

Diaphragme.

O. La véritable figure & fituation de la capsule attrabilaire gauche, qui est posée en partie sur l'extrémité supérieure du rein, & couchée en partie sur le muscle nférieur droit du Diaphragme.

PP. Les muscles Psoas.

QQ. Les muscles appellés les Quarrés des lombes.

RR. Les crêtes des os des îles.

S S. Les muscles iliaques.

LA SECONDE figure représente la poitrine ouverte, de façon que les cartilages des côtés sont coupés près de leur partie osseuse. & près du Sternum, afin d'y voir le Mediastin en sa vraie situation.

A. Le Sternum en place.

B. Un scapel qui perce le Sternum directement dans son milieu.

C. La lame du scapel qui paroît toute à nud dans la cavité droite de la poitrine : ce qui prouve que le Mediastin est plus à gauche.

D. Le Mediastin qui est transparent

I

qu

n po

dans cet endroit.

E. Le poûmon droit.





# SECONDE PARTIE

DE L'ANATOMIE

DES VISCERES,

Dans laquelle on traite de ceux qui font contenus dans la poitrine.

#### CHAPITRE PREMIER

De la Plévre & du Médiastin.

Anatomiste qui s'amuse de tems en tems à examiner la structure & l'ordonnance des parties qui entrent dans la construction de l'homme, est de lire les Livres de ceux qui n'ont jamais sçu manier le scapel. Comme quelques Modernes sont de ce nombre, on voit aussi dans leurs Livres qui ne différent guéres les uns des autres, la meme description de la Plévre en ces termes. » La plévre est une membrane » polie qui environne la cavité du thorax, » composée de deux lames, entre lesquel-

» les se trouve une substance celluleuse, » &c. Ils ornent ensuite ce prélude de quelques vaisseaux sanguins & nerveux qui rampent dans la Plévre, & voilà toute la description qu'on trouve dans ces Anatomistes, comme si c'en étoit assez pour donner une idée nette de la structure & de la mécanique d'une membrane aussi considérable.

Moins complaisant pour ces sortes La mem-d'Ecrivains, je dis que la *Plévre* est une brane appel-membrane simple & non double; par les Flecre, conséquent qu'on n'y peut trouver deux lames appliquées l'une sur l'autre, & sé-

conséquent qu'on n'y peut trouver deux lames appliquées l'une sur l'autre, & séparées par une substance celluleuse: mais si on l'examine avec attention, on trouve comme au péritoine, qu'elle est sabriquée de deux substances. La plus intérieure est une membrane simple, d'un tissu très-sort & très serré; & l'extérieure est une substance solliculeuse & celluleuse, plus ou moins considérable en certains endroits, manquant absolument en d'autres, & un peu garnie de graisse en quelques-uns.

Veut-on se convaincre de ce que j'avance; qu'on se donne la peine de disséquer la portion de la Plévre qui couvre je diaphragme du côté droit ( car toute ja tête du Trésse tendineux n'en est point revetue) si le Disséqueur a de l'habitude

dan dan mes ce fa Pa Aute & de la patience, il avouera qu'il aura beaucoup de peine à enlever une membrane très-fine, très-ferrée, très-fimple, & fans qu'on puisse trouver entre elle & le diaphragme, aucune substance celluleuse? Dira-t-on après une semblable expérience, que la *Plévre* est composée de deux lames? De plus, la substance celluleuse que je n'ai jamais regardé comme une lame, manque ici absolument.

Qu'on disséque par tout ailleurs la Plévre avec application, on n'y trouvera point deux lames, deux trames, en un mot deux membranes appliquées l'une sur l'autre; mais sa surface extérieure est recouverte d'une substance celluleuse, qui se trouve même garnie d'un peu de graisse dans l'intervalle des côtes? \*

La Plévre n'est pas comme le péritoine, un sac seul & unique, dont les ensoncemens intérieurs construisent des ligamens de différentes especes; mais ce sont deux sacs ovales, posés l'un à droit & l'autre

J'ai rapporté en parlant du péritoine, que cet Auteur n'avoit pas toûjours été du même sentiment; mais il s'y est fixé dans son Anatomie,

<sup>\*</sup>Vers la fin de l'impression de la premiere édition de cet Ouvrage, qui est encore presque le même, sur tout à l'égard de la Pièvre, il parur un Livre de M. Morand, dans lequel M. Vi inslove pag. 314 dit avoir démontré depuis plus de dix ans, dans ses leçons publiques, la fausseté des deux lames du péritoine, & prouvé le tissu cellulaire de ce sac & de la Plévre.

à gauche, dans deux especes de niches en partie osseuses & en partie charnues, qui font la cage, la caisse, ou le berceau de

la poitrine.

Que doit-on inférer de cette description, finon que la poitrine a deux cavités manifestes, une droite & une gauche, bornées chacunes par les parois de chaque sac? Et comme on a coutume d'ouvrir la poitrine, de maniere qu'on ouvre en même-tems les deux facs de la Plévre, on apperçoit une cloison perpendiculaire qu'on appelle Mediastin, & qu'on Structure croit une membrane distinguée de la Plévre: ce ne sont cependant que les deux facs de la Plévre adoffés l'un à l'autre, qui forment ce qu'on appelle le Mediastin, & qui sont appliqués immédiatement l'un auprès de l'autre, à la partie antérieure inférieure de la poitrine; mais tout le long de sa partie possérieure, & vers sa partie supérieure, ils sont séparés par la substance celluleuse, & par des organes que je détaillerai dans leur lieu. Voilà la structure du Mediastin, à laquelle je donnerai encore quelques coups de pinceau.

Les deux facs membraneux qui for-ment la Plévre, s'enfoncent en dedans presque dans le centre de leur cavité, & chaque sac produit par cet ensoncement

du Média-Mia.

un repli, un allongement, qui donne une tunique commune aux vaisseaux sanguins, & aux conduits de l'air qui vont aux poûmons & qui en reviennent, aussibien qu'une membrane qui couvre les vésicules de ce viscère. En un mot, l'endroit où commence cet enfoncement peut être appellé par rapport aux canaux de l'air qu'il renferme, la racine du poûmon; d'où l'on voit qu'il n'y a que les poûmons qui soient contenus dans chaque sac de la Plévre : & comme ces sacs membraneux sont tendus & appliqués aux parois intérieures de la cage offeuse qui compose la poitrine, il est facile de conjecturer que les poûmons ont une entière liberté de s'étendre & de s'affaisser.

Il est encore essentiel de sçavoir que ces deux sacs ne sont point de la même grandeur; que le droit est plus ample que le gauche, & que ce dernier ne sorme point une baze semblable à celle du droit, LaPlévre ne puisqu'il ne recouvre point le diaphrag-couvre pas me dans presque toute la tête de son trêsse me une centendineux, mais laisse un espace trian-tre tendineux du gulaire qui n'est recouvert que par le pé-diaphrag-ricarde. On voit donc par là, que la me. Plévre ne recouvre pas le diaphragme dans toute l'étendue de sa surface supé-rieure.

· Puisque les deux sacs de la Plévre ne

E iiij

sont pas de la même grandeur, & queile Mediastin n'est autre chose que l'adossement de ces deux sacs ovalaires & membraneux, il s'ensuit par une conséquence naturelle, que l'adossement de ces sacs ne se fait pas directement dans le milieu de la poitrine; que ce qu'on appelle le Mediastin, ne sépare point la potrine en deux parties égales, & que le fac droit de la Pleure étant plus ample, il s'ensuit encore que la cavité droite de la poitrine doit avoir plus d'étendue. C'est une obfervation de M. Winflow, que l'on voit dans les Mémoires de l'Académie Rojale des Sciences, année 1715.

En effet, si l'on veut se convaincre de cette vérité par les expériences de ce célébre Anatomiste, il-faut (comme je l'ai fait dans la deuxiéme figure de la douzieme Planche) mettre un scapel B. qui perce le Sternum dans le milieu de sa partie antérieure, & couper les cartilages aux deux côtés du Sternum, puis casser les côtes dans leur partie offeuse, & less renverser. Cette préparation faite, on voit premierement le Mediastin fort transparent sous le second os du Sternam; ce qui prouve que les deux sacs de la Plévre sont adossés & comme collés dans cet endroit, & qu'il y a fort peu, ou point du tout, de rissi cellulaire dans leur interstice. Se-

condement, l'on voit la lame du scalpel C. qui est dans la cavité droite de la poitrine, & qui est éloignée de deux bons travers de doigt du Mediastin D. qui est plus à gauche de toute cette distance, & il l'est encore davantage à l'endroit où le Sternum s'articule avec la septiéme vraie côte. Ainfi combien ceux qui ont décrit un espace triangulaire entre les deux lames du Mediastin qui se trouve derriere la partie inférieure du Sternum, se sont-ils trompés lourdement? C'est même une faute que l'on apperçoit dans les Planches d'Eustachius, & que M. Lancisi, Médecin de sa Sainteté, a pris pour des nerfs dans l'explication qu'il en donne: mais Dionis célébre Chirurgien de Paris, & Anatomiste si distingué dans fon tems, que ses ouvrages ont servi & fervent encore de guide à tous ceux qui s'appliquoient à l'art de guérir, sur-tout depuis que son sçavant Traité d'Opérations est orné des belles Remarques que M. la Faye y a saites, & de celles qu'il a tirées de

nos illustres Confréres; Dionis, dis-je, fait Dionis est le observer dès la troisième édition de son a fait con-Anatomie, que cet espace triangulaire noître quele que l'on observe entre les lames du Me-étoir sans diastin, directement sous la partie insé-cavité sous lieure du Sternum, ne devient existent que par la faute de l'Artiste, qui levant

le Sternum de bas en haut, écarte & détache les facs de la Plevre, de la parois interne & inférieure du Sternum, & fabrique ainfi un espace qui ne se rencontre point naturellement, & qu'on ne peut voir que par la mauvaise méthode d'ouvrir la poitrine, que je viens de rapporter.

On doit donc conclure de tout ceci . que le Mediastin n'est pas tout le long du milieu du Sternum par sa partie antérieure, mais qu'il se jette à gauche à mesure qu'il approche du diaphragme; de sorte qu'en touchant cette cloison transversale, itest directement sous le cartilage de la septiéme vraie côte du côté gauche. On doit encore concevoir que les parois des sacs de la Plévre, ou, si l'on veut, les lames du Mediastin, ne laissent dans cet endroit, aucun espace entre elles, mais qu'elles se touchent si bien qu'elles sont transparentes. Il n'en est pas de même de ses parties postérieure & supérieure, car les facs ou les lames du Mediastin sont si bien féparées, qu'elles laissent entre elles des espaces triangulaires sort considérables. Le premier de ces espaces est le long de sa partie postérieure; & comme il sert à loger l'épine du dos, il va en augmentant à mesure qu'il approche du diaphragme. Le second est à sa partie antérieure & supérieure, sous le premier os du Sternum: il est de même que l'autre, fort garni de la portion celluleuse qui s'insinue dans ces espaces; mais il sert encore à loger des vaisseaux de beaucoup d'especes, & la glande appellée Thimus.

La situation naturelle du Mediastin n'est donc pas une cloison posée de champ, mais elle est tournée en aîle de moulin à vent, dont le bord postérieur sépare cimétriquement & également les deux niches de la caisse de la poirrine, mais le bord antérieur s'émincit, & se jette obliquement à gauche. Nous ferons sentir la raison de cette mécanique en traitant du Péricarde.

## 

#### CHAPITRE II.

# De la Glande appellée Thimus.

LE Thimus est mis au rang des glandes conglomerées. Sa situation est sous la partie supérieure du Sternum (le sujet étant consideré couché) je veux dire dans cet espace triangulaire que j'ai fait observer à la partie supérieure du mediastin.

La figure la plus ordinaire de cette glande, est d'imiter assez de petits poss-

mons, aïant des lobes & des lobules comme les poûmons, qui descendent même, dans les jeunes gens, jusques sur le péricarde, comme on le voit dans la premiere figure de la treizième Planche, qui a été copiée d'après un sujet de quatre ou cinq ans. L'on voit dans la même figure, que cette glande est placée directement sur le milieu ou environ de la veine souclaviere gauche, qui, comme je l'ai déja dit, traverse presque toute la poitrine ; que son lobe droit monte jusqu'à cet enfoncement qui se trouve au-dessus du premier os du Sternum, entre les attaches inférieures des sterno - mastoïdiens, & que l'on a coutume d'appeller la saliere ou la fourchetie. Je l'ai vû beaucoup excéder la hauteur du premier os du Sternum dans des enfans d'un an, & M. Morgagni dit que » le Thimus a non seulement son » étendue le long du progrès de l'aorte » & de la veine-cave supérieure, mais » même nous l'avons vû quelquesois » monter jusqu'à un tel point dans des » fœtus, qu'il atteignoit la glande Tiroïde. Caterum non modò secundum longitudinem aorta, & vena cava superioris extenditur, verum ciam in fætibus ed usque ascendere interdum vidimus, ut thyroideam glandulam attingeret, Morgagn, Advers, V. Animad. XIII.

Enfin le lobe droit du *Thimus* descend ensuite jusques sur la partie antérieure & moienne du péricarde, & le lobe gau-

che descend encore plus bas.

La couleur du Thimus est d'un rouge pâle, tirant 'un peu sur le brun; & son usage est, suivant toutes les apparences; de servir à la nourriture du fœtus. La liqueur féreuse & un peu chileuse dont on le trouve sonvent abreuvé, semble savoriser cette, opinion, qui paroît du moins beaucoup plus censée que celle de Verheyen, qui veut qu'il serve à filtrer la sérosité que l'on trouve dans le péricarde. Accedit, me quoque in fatibus, & in his quadrimestri ctiam aliquo, diffecandis universam thymi substantiam albicante quodam fero, & fere chyloso admodum imbutam invenisse, ut neque parum, neque id genus humoris (ecernere, quod in Pericardio colligitur, appareret. Morgagn. Adver. Animad. XIII.

On peut voir la I. fig. de la 13. Planche, où le Thimus est au naturel.





### CHAPITRE III.

#### Du Péricarde.

Le Péricarde est une petite poche, ou un petit sac membraneux, destiné à siltrer & à contenir une espece de sérosité à la circonserence du cœur. Sa substance est une trame ou un tissu membraneux qui compose une seule lame ou tunique assez forte, dont la parois intérieure est lisse & polie, & à laquelle on apperçoit quantité de petites ouvertures ou pores, qui se manisestent (en bandant le Péricarde sur le doigt) par une infinité de petites goutelettes de sérosité qui paroissent comme une rosée.

La parois extérieure du Péricarde estplus inégale & méme raboteuse, parce que ce sac membraneux a extérieurement une portion cellulaire, qui n'est que la continuité du tissu celluleux qui entoure les deux sacs de la plévre; & qui se trouvant par conséquent dans leur adossement, est le même que celui que j'ai fait observer entre les lames du Mediastin, dans lequel le Péricarde est situé.

La liqueur qui se filtre dans les petites vésicules qui environnent le Péricarde, &

qui se répand ensuite dans sa cavité, par le moien des petites ouvertures ou pores dont j'ai parlé, rend la parois intérieure de ce sac membraneux plus glissante; ce qui fait que les frottemens du cœur ne sont point gênés, & se font avec plus de liberté. Ainsi par-tout où il doit se faire Usage de la des frottemens & quelque sorte de colli-liqueur du sion, l'habile Fabricateur de la nature y Péricarde. a mis des sources sécondes de liqueurs de différentes especes, qui rendant ces chocs plus glissans, garantissent les parties de gersures, & d'un desséchement dont les fuites feroient promptement périr l'animal. Voilà donc le véritable usage de cette rosée qui mouille la surface interne du Péricarde; & non pas, comme le prétendent quelques Anatomistes, de rendre les fibres du cœur plus souples; car la souplesse des fibres de cet organe, n'est point produite par des moiens différens à ceux qui servent aux autres muscles; & la graisse, dont la quantité est non seulement proportionnée à la grosseur des muscles, mais encore à leurs mouvemens plus ou moins grands & fréquens, est cette huile destinée à la souplesse de leurs. fibres.

Si la liqueur du Péricarde avoit, par exemple, été placée dans cette pochemembraneuse, pour rendre les fibres du cœur plus souples, parce que ce muscle est dans un continuel mouvement, n'eûtil pas aussi sallu quelque liqueur pour donner plus de souplesse aux sibres des muscles des yeux, &c. dont le mouvement est presque continuel? cependant nous n'y voïons d'autre liqueur que la graisse? Donc notre conséquence est juste, tant par rapport à la liqueur du Péricarde, que par rapport à la graisse.

Je sçai qu'on me dira par rapport à la graisse, qu'un de ses usages n'est pas de concourir à la souplesse des sibres charnues ou tendineuses, ni de saciliter & adoucir les frottemens de ces derniers, comme je l'avance ici, & comme je l'ai détaillé plus au long en parlant de la graisse, où j'ai rapporté quantité d'endroits dans lesquels elle environnoit les muscles & les tendons. Et pour com-

main est garnie plus qu'aucune autre partie, de tendons qui sont exposés à des mouvemens plus fréquens que par-tout ailleurs, & que cependant on n'y voit point de graisse, sur-

battre par des preuves, mon idée sur cet usage de la graisse, on alléguera que la

tout à sa partie externe.

Ce seroit vouloir borner les adresses de l'habile Ouvrier, que de l'astreindre à ne pouvoir se servir que d'un moïen pour adoucir les sottemens, en conservant en

même-tems la souplesse entre les parties qui doivent nécessairement se toucher fréquemment. Quand la graisse qu'il destine à cette action, lui devient incommode par rapport à différentes actions, il a des ressources qui ne sont point humaines, & que nous devons essaïer de pénétrer, ou du moins les admirer. Peut-on douter que cet excellent Ouvrier n'ait pas prévû, que s'il avoit enduit le Péricarde de graisse (si facile à pululer sur-tout quand on est en bonnes cuisines) elle eut souvent rempli ce sac membraneux, au point que le cœur eut été, tout-à-coup, arreté dans ses mouvemens? Que de morts subites, quoiqu'il n'y en ait déja que trop par d'autres causes! Mais la liqueur péricardine, construite de façon qu'elle se dissipe à mesure qu'elle se crée, adoucit mieux les fiottemens que la graisse sacilite ailleurs.

Peut-on accuser cet Architecte suprême, de n'avoir pas, prévû qu'un paquet de graisse dans la main, eut empêché l'agilité de cette partie de l'homme qui lui est si nécessaire, & qui fait tant d'ouvrages si utiles à la Société? Mais la sinovie gluante & onctueuse comme elle est, renfermée dans des gaines, fait en moindre volume, ce que la graisse opére en d'autres endroits, où elle a encore bien

d'autres usages que j'ai détaillés, & qui

seroient superflus ici.

Peut-on enfin accuser le Créateur de toutes choses, de n'avoir pas prévû qu'un coussin de graisse à l'extérieur de la main & des doigts, eût été un obstacle à mille usages, que tout homme d'esprit peut mieux appercevoir & déduire que moi : & comme Chirurgien ne puis je pas dire, qu'il eût été un obstacle à ces opérations par lesquelles nous sommes obligés d'alier chercher l'homme pour lui donner le jour? Mais la sinovie, que la dissection assidue & sans prévention fait appercevoir autour des tendons extenseurs des doigts, procure ici les mêmes avantages que j'ai assignés ailleurs à la graisse.

C'est ici que l'objection se ranime, & l'on allégue que la sinovie est en trèspetite quantité autour des tendons qui sont sur la main & les doigts. Mais croiton que la structure extrémement plate de ces tendons, ait été faite sans un dessein prévû? Compte-t-on pour rien ce tissu folliculeux, dont les vésicules ne peuvent séparer qu'une légere quintessence graisseuse : ce tissu, dis-je, folliculeux qui couvre les tendons qui rampent sur la main & les doigts? Ainsi, structure plate des tendons, tissu folliculeux.

propre à rendre les parties glissantes; ne sont-ce pas là des compensations à la quantité de finovie, inimitables à tout autre qu'à celui qui les a faites, & qui en a prévu la nécessité? N'est-ce pas par rapport à ces compensations, que la sinovie est en si petite quantité autour de ces tendons? N'est-ce pas par rapport à cette petite quantité de finovie, que les gaines qui servent à la contenir, sont ici si minces & simplement membraneuses? N'estce pas pour obvier à l'inconvénient d'une forêt de gaines cartilagineuses sur la main & les doigts, que la sinovie est ici en petire quantité; que ces compensations ont été nécessaires & prévûes avant la construction du genre humain? Ne conviendra-t-on pas que ces structures & ces compensations remplissent les usages que j'ai affignés à la graiffe, dans les endroits où sa présence étoit nécessaire, non seulement pour la souplesse des tendons & leur frottement, mais en memetems pour mille autres avantages que j'ai déduit dans son lieu?

Ces réfléxions paroîtront peut-être ici déplacées; & quoique j'aie fait tout mon possible pour les y encadrer, j'avoue néanmoins, que l'objection qui leur a donné naissance (& qui n'a peut-étre été faite que pour contrarier des

usages de la graisse que personne n'avoit écrit avant moi) n'est venue à ma connoissance, que dans le tems qu'on imprimoit ce Chapitre. Tel est l'effet des objections faites avec la politesse qui aaccompagné celle-ci : si elles ne paroisfent pas de nature à mériter un consentement, elles ont du moins l'avantage d'aiguillonner l'esprit de façon, qu'elles rendent les matières plus lumineuses.

La situation du Péricarde est, si l'on en croit la plûpart des Anatomistes, au milieu de la poitrine. Or si le Pericarde est renfermé dans le Mediastin, comme je l'ai déja avancé, & qu'on n'en peut douter; & si le Mediastin ne se trouve pas dans le milieu de la poitrine, comme je l'ai démontré par l'expérience, il Vraie situa-s'ensuit que le Péricarde ne doit pas être

tion du Pé-dans le milieu de la poitrine, mais un peu plus à gauche qu'à droit; ce que l'on verra avec fatisfaction dans la deuxiéme

figure de la treiziéme Planche.

Le cœur aïant une figure irrégulierement conique, on dit que le Péricarde qui est son enveloppe, a la même figure : & comme la baze du cœur est plus supérieure qu'inferieure, on conclud de là que la partie la plus large du Péricarde, ou sa baze, est en haut. La plûpart des Anatomistes ne donnent cette conjecture qu'à deviner, mais M. Noguez, plus hardi, & qui croit être plus sur de son suit que les autres, ne laisse rien de douteux sur cette position. » Le Périende, dit» it, est attaché au mediastin, au milieu » du diaphragme, aux gros vaisseaux » qui soutiennent le Périende avec le » cœur: sa BAZE est percée dans cinq » endroits pour donner pussue aux vaisseaux » communs du cœur.

Tout le monde sçait que les vaisseaux communs du cœur lui sont supérieurs, puisque le cœur est suipendu par ces mêmes vaisseaux. Or si le Pericarde est percé à la baze par les vaisseaux communs du cœur, comme le prétend M. Noguez, il s'ensuit nécessairement que la baze ou la partie la plus large du Péricarde est en haut, & que la pointe de cette poche conoïde est en bas. C'est si bien le sentiment de cet Auteur, qu'il l'a fait ainsi graver dans la deuxième figure de sa treiziéme Planche, où l'on voit le Péricarde marqué A, qui indique cette poche dans sa situation naturelle suivant lui; la baze ou la partie la plus large étant en haut, & la pointe en bas. De plus, le cœur dans cette Planche, est aussi éloigné du diaphragme que de la premiere côte; & les poûmons descendent beaucoup au-dessous du Péricarde, & vont toucher le diaphragme.

Si nous relevons ces fautes grossiéres, c'est parce qu'un très-célébre Anatomiste assure que son Auteur rend un grand service aux Commerçans, & à ceux qui n ont pas le moien ni le loisir de feuilleter quantité de Livres modernes. Ainsi nous croïons que nous devons avertir, du moins les Etudians en Chirurgie, de ne pas croire à la lettre, tout ce qui est annoncé dans cet ouvrage, & de se persuader que le *Péricarde* n'est pas seulement attaché au Mediassin, comme le dit l'Auteur que nous venons de citer, mais qu'il est contenu dans le Medistin même; qu'il n'est point attaché au milieu du diaphragme, mais qu'il l'est plus du côté gauche; que sa baze n'est point supérieure, mais qu'elle est inférieure; que le Péricarde n'est point autant éloigné du diaphragme que de la premiere côte, comme la Planche que nous critiquons le représente, mais qu'il y est intimement collé; en un mot, que les trous des vaisseaux communs du cœur ne se trouvent point à la baze du Péricarde, mais les artéres à sa pointe, & les veines à la partie droite un peu postérieurement.

Ces vérités constantes sont parsaitement bien représentées dans les deux figures de la treiziéme Planche, où après avoir levé le Sternum, nous avons foufflé le Péricarde sans le déranger en aucune saçon; pour lors nous l'avons vû ressembler à une courge, ou à une poche de figure conoïde, deux sois plus grande & plus ample que le cœur, dont la pointe du Péricarte est en haut positivement au-dessous de est située de la veine soûclaviere gauche, pendant supérieuque la baze ou la partie la plus large, & sa baze est sortement collée par une surface trianissieure gulaire, au centre tendineux du diaphragme, directement à la tête de son

Tréfle.

Voilà ce que j'appelle la vraie figure & la vraie situation du Péricarde, qui n'est point conoïde, pour imiter la figure conique ou plûtôt piramidale du cœur; mais pour embrasser & assujettir par sa pointe, les vaisseaux du cœur les plus disposés à se mouvoir. Ce ne sont point ici des spiritualités arbitraires, ni des conjectures hazardées; ce n'est autre chose que la structure & la position naturelle de ces parties, qui forcent à concevoir cet usage. N'en est on pas convaincu, quand on examine la polition du cœur dans cette poche? Elle est telle qu'il n'y occupe que sa baze ou sa partie la plus large; qu'il y est posé transversalement, comme on peut le voir dans lapremiere figure de la quatorziéme Planche; & que sa surface triangulaire pose sur la surface triangulaire du Péricarde, que nous avons dit être collée sur la tête du Tresle tendineux du diaphragme. :

Il est présentement facile d'appercevoir la raison mécanique de la position oblique du Mediastin; elle n'est que pour soutenir le Péricarde qui doit luimême contenir le cœur, afin que l'un & l'autre soient plus du côté gauche pour des raisons que nous ne pouvons expliquer ici, & qu'ils soient arrêtés avec plus de stabilité, sans être exposés à vaciller comme ils l'eussent été, si le Mediastin eût eu la direction qu'on s'étoit imaginée. C'est même le sentiment de M. Winflovo dans le Mémoire cité, aussibien que dans son Anatomie.



# CHAPITRE IV.

# Du Cœur, & de ses dépendances.

I E Cour est un double muscle si artistement fabriqué, qu'il contient dans sa propre substance quatre especes de cavités: sçavoir, deux principales dont la dilation & la constriction alternative,

mettent

mettent en action tout ce qu'il y a de fluides dans le corps. Les deux autres cavités font comme les antichambres de celles-ci, à la porte desquelles on voit des sentinelles construites avec tant d'art, que leur structure, & celle de tout l'organe entier, sont insimiment au desfus des pompes aspirantes & resoulantes, dont nous ne pouvons faire ici qu'un soible parallele; & où il semble que l'Artiste ait épuisé toute son industrie.

Un tel prélude semble annoncer de longues explications phisiques, & bien des réflexions curieuses sur la mécanique de cette machine inimitable à tout autro qu'à son divin Fabricateur; & certes notre penchant nous porteroit volontiers à entrer dans cette ir génieuse & sublime discussion, si nous n'appréhendions de mettre une mauvaise bordure à un magnifique tableau. C'est ce qui nous oblige à nous contenter d'atteindre, autant qu'il nous fera possible, au but que nous nous sommes proposé dans cer Ouvrage, qui est d'examiner très-succinctement la sigure, la position naturelle, & la structure de chaque viscére. Nous ne craindrons pas du moins, qu'il en soit de l'artisse des organes que nous avons à décrire, & principalement du Cœur, comme des ouvrages grossiers des hommes, qui éblouif-Tome II.

fent quelquesois & surprennent à la premiere vue avant qu'on les ait attentivement examinés, mais dont un examen sérieux diminue beaucoup l'estime qu'on

en avoit conçue.

Si l'on donne une figure conique au Cœur, c'est apparemment de celui des brutes dont on entend parler; car sipour me servir d'une comparaison populaire, le conc imite assez la figure d'un pain de sucre, le Cœur de l'homme n'étant point exactement rond, comme l'est un cone, on peut plûtôt le comparer à une piramide. En esset, si l'on sait attention aux dissérentes surfaces de ce viscère, qui d'une baze large vont se terminer à une pointe, on verra la piramide bien exprimée; à moins qu'on ne veuille dire que sa sigure représente un cone obtusangle ou acutangle.

Le Cœur On peut observer au Cœur trois espéoffre trois ces de surfaces, deux sur érieures & une infaces af-insérieure. Les supérieures ne se distinfez différenguent presque pas à leur sommet, parce tes.

guent presque pas à leur sommet, parce qu'elles sont toutes deux assez rondes; cependant comme la postérieure l'est plus que l'antérieure, on peut, en y faifant attention, les distinguer sort bien l'une de l'autre. Il n'en est pas de même de la surface insérieure, elle est plane & sort plate; elle représente une sace triangulaire, qui est possée sur la partie triangulaire de la baze du *Péricarde*, que j'ai dit être collée sur la tête du *Tresse* tendi-

neux du Diaphragme.

Or si le long du cone obtusangle que forme le Cœur, on y observe une surface plate & triangulaire, & que cette face soit posée sur le Diaphragme, cela dénote que le Cœur n'a pas sa baze en haut & sa pointe en bas, mais qu'il est comme le Diaphragme, situé transversalement. Cette position, qui est la seule vraie, a été décrite & gravée à merveille sur les Planches de Vesale & d'Eustachius; mais depuis ces grands hommes, les Anatomistes s'étant imaginés que le Cœur étoit suspendu aux vaisseaux communs du Cœur, ils ont conclu que sa baze étoit en haut, & sa pointe en bas, & un peu à gauche.

Cette fausse situation du Cœur a même été aveuglément admise dans quelques écrits d'Anatomistes modernes, & nous l'aurions peut-être aussi adoptée, si M. Winslew n'avoit pas fait voir à l'Académie des Sciences, en l'année 1715.qu'on se trompoit lourdement dans la position de cet insigne viscére.

Afin donc de convenir précisément de la vraie situation du Cœur, il est nécessaire d'en faire une division qui soit si claire,

Cœur.

où chacune de ces parties se trouve pla-Division du cée; ce que j'espére obtenir en le considérant comme une piramide ou un cone très-irrégulier & obtusangle, auquel on pourroit distinguer trois surfaces; mais comme les deux supérieures ne différent que du plus au moins de rondeur, pour me rendre plus intelligible, je n'en ferai que deux, l'une supérieure & l'autre inférieure. Outre ces faces, je considére encore au Cour deux bords & deux extrémités : ces bords sont les angles obtus de ce viscère, dont l'un est antérieur & l'autre postérieur. Les extrémités sont inégales, puisque l'une est fort grosse qui est la baze, située en partie à droit, & un peu postérieurement; & l'autre est une pointe mousse située à gauche & tournée vers l'extrémité antérieure de la fixiéme vraie côte.

La dénomination de ces différentes parties du cœur, fait déja sentir qu'il est non seulement situé en travers, mais un peu obliquement. En effet, lorsqu'on l'examine après avoir ouvert le péricarde en cruciale, comme je l'ai représenté dans la premiere figure de la quatorziéme Planche, on voit à peine un tiers de la baze du cœur du côté droit de la poitrine, & même un tant soit peu postérieurement, pendant que tout le reste de cet organe est vû du côté gauche, & que sa pointe étant plus antérieure, se sait sentir au-dessous de la mammelle gauche.

Voilà la vraie fituation du cœur. Il est néanmoins quelquesois arrivé que le cœ r s'est trouvé situé tout autrement, je veux dire, qu'il n'avoit qu'un tiers de sa baze du côté gauche de la poitrine, pendant que tout le reste étoit du côté droit, & sa pointe directement sous la mammelle droite. Ceci paroîtra surprenant; rien cependant n'est plus vrai, & M. Malaval, Chirurgien Juré de Paris, ancien Démonstrateur Roïal, & Chirurgien ordinaire du Roi, en sa Cour de Parlement, aidé de M. Foubert, aussi Chirurgien. Juré & du Parlement, ont ouvert le cadavre d'un jeune garçon, & ont trouvé le cœur situé de la façon que je viens de le dire.

On doit regarder cette position extraordinaire du cœur, comme un jeu de la nature qui arrive très-rarement. Comme je me souviens cependant d'avoir su quelques Auteurs qui ont trouvé le soïe situé à gauche, & la ratte à droit, j'avertis ici que si ces Auteurs avoient pris garde au cœur, ils l'eussent trouvé, dans ces cadavres, du côtédroit; car la nature ne peut pas ainsi transporter une partie con-

sidérable, que toutes celles qui sont de la même suite & de la même importance, ne le soient aussi. En esset, dans le jeune garçon dont nous saisons l'histoire, le poûmon droit étoit échancré, comme nous serons voir que le gauche doit l'être, \* la veine azigos étoit à gauche, les veines-caves supérieure & insérieure à gauche, la crosse de l'aorte à droit. Dans le bas-ventre le soïe étoit à gauche & la ratte à droit, le rein gauche plus bas que le droit, la veine spermatique droite se jettoit dans la rénale droite, &c.

Pour reprendre le sil de notre discours, nous disons que la surface supérieure du cœur est convexe, & rendue telle par ses deux ventricules: l'inférieure est plate & triangulaire, comme je l'ai déja dit, & est aussi figurée de cette maniere par les deux ventricules; d'où l'on voit trèsclairement que les ventricules du cœur sont mal désignés en droit & en gauche, & qu'il est beaucoup mieux de les appeller antérieur & postérieur. Si les surfaces du cœur tiennent chacune en particulier leur configuration des deux ventricules,

<sup>\*</sup> Tout ceci étoit le même dans ma premiere édition; j'en avertis exprès, afin que l'avantage que je rirerai dans la fuite, de cette échancrure du poûmon droit dans ce cas extraordinaire, ne foit pas regardé comme une preuve rapportée après coup, pour soutenit des erreurs.

il fuit de toute nécessité, que ce que j'ai appellé chaque bord du cœur, ne tient sa figure que du milieu de chaque ventricule ; ainsi le bord antérieur étant le milieu du ventricule antérieur (qu'on a coutume d'appeller ventricule droit ) doit être plus molasse que le bord supérieur, qui à son tour est figuré par le milieu du ventricule postérieur, mal nommé ventricule gauche, & cela, parce que celui-ci est beaucoup plus charnu que l'autre.

## EXPLICATION

#### De la trezieme Planche:

LA premiere figure fait voir la poirrine ouverte de façon que le sternum est renversé sur le visage, & les côtes cassées & jettées en dehors, afin de voir les viscéres de cette cavité tels qu'ils sont naturellement sans presque de dissection.

A, La véritable sigure du Thymus d'un enfant de quatre ans, qui est situé, comme l'on voit, devant ou fur la veine souclaviere gauche, & dont les lobes descendent jusques sur le milieu de la partie an-

térieure du péricarde.

B. Le péricarde soussilé, & dont la baze est posée sur la tête du Tresle tendineux du Diaphragme, & se jette plus à gauche.

CC. Les poûmons droit & gauche.

D. La veine soûclaviere droite qui est presque perpendiculaire. On ne peut voir qu'un petit bout de la gauche, parce qu'elle est cachée par le *Thymus*.

E. Le nerf diaphragmatique droit. F. Le nerf diaphragmatique gauche.

LA SECONDE figure représente la poitrine ouverte de façon, qu'on y voit le péricarde soufflé dans sa situation naturelle, & plusieurs autres parties mal posées dans la plûpart des figures,

AA. Les côtes cassées & renversées.

B: Le fternum renversé & jetté sur le visage.

C. Le tissu cellulaire de l'espace supé-

rieur du médiastin.

D. La veine souclaviere droite, qui est très-courte en comparaison de la gauche, même plus grosse, située presque perpendiculairement, & cependant un peu oblique. On voit le contraire dans les figures de presque tous les Modernes, où la veine souclaviere gauche est aussi grosse que la droite, & se réunissent toutes les deux directement au milieu de la poitrine, ce qui est une position imaginée.

E. La veine soûclaviere gauche, qui



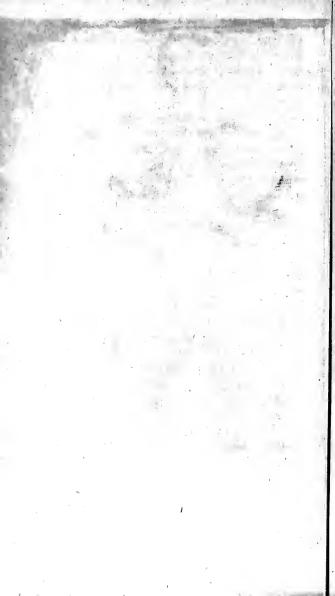

est plus menue & plus longue que la droite, puisqu'elle passe transversalement & obliquement jusqu'au côté droit, pour s'y unir avec la droite, & former - là la veine-cave supérieure.

F. La veine cave supérieure qui est toute du côté droit, & non dans le milieu de la poitrine, comme la représen-

tent la plûpart des figures.

GG. Les ners diaphragmatiques qui partent des brachiaux. Leur situation est que le droit est plus vers le milieu de la poitrine que le gauche, & cela, parce que le médiassin est plus à gauche qu'a droit. Le nerf diaphragmatique droit se jette vers le bord postérieur du Diaphragme, & paroît plus court que le gauche: ce dernier est effectivement plus long, parce qu'il est obligé de faire un grand contour pour passer tout le long de la partie latérale gauche du péricarde, qui est plus du côté gauche que du droit, & aller ensuite se perdre au bord antérieur du diaphragme. Or comme ce ners passe sur l'endroit du médiastin qui est vis-àvis la pointe du Cœur, il peut bien arriver Pourquoi que les grands battemens de ce puissant l'on sent guelques sur de de la douloureux dans l'endroit du diaphrag-poitrine point de ce la douloureux dans l'endroit du diaphrag-poitrine point de ce la douloureux dans l'endroit du diaphrag-poitrine poitrine point de ce la douloureux dans l'endroit du diaphrag-poitrine poitrine poitr me où ce nerf se jette, je veux dire, sous quand em

marche a-la mammelle gauche: \* car pour lors le vec précipi- Cœur étant fort agité, & même dans une eation.

palpitation forcée sa pointe agace, pour ainsi dire, ce nerf, ce qui peut causer

l'accident en question C'est plûtôt ici une histoire de ces parties, qu'une façon de les indiquer; mais j'ai crû ces digressions d'autant plus nécessaires, que la matiere qui les occasionne n'est point de l'Anatomie des viscéres. & que les figures qui sont gravées dans les livres, les représentent situées tout autrement qu'ils ne le font naturellement.

H. La véritable figure du péricarde foufflé dans sa situation naturelle. Il imite assez exactement la figure d'une courge: sa pointe est supérieure, directement sous le milieu de la veine soûclaviere gauche, & sa baze pose sur le diaphragme plus à gauche qu'à droit. On n'avoit point encore vû le péricarde si parfaitement que dans cette figure.

## LA STRUCTURE MECANIQUE

#### du Cœur.

Avant de parler de l'ordonnance des fibres charnues qui composent le Cœur, il est bon d'être instruit des cavités qui sont formées par cet arrangement. Ces cavi-

<sup>\*</sup> M. Viinstour dans les Mémoires de l'Académie, année 1715.

tés, comme je l'ai déja dit, sont quatre; s'çavoir, deux principales, appellées ses ventricules, & deux autres, qui étant comme les antichambres de celles-ci, sont appellées d'un mot général, les oreilletes du Cœur.

Les ventricules ne sont point de la mê-ventricules me consistance; l'antérieur, autrement le du Cœur. ventricule droit, est d'un tissu plus mo-lasse & plus plat que le postérieur, parce que ses parois sont plus minces & moins garnies de sibres charnues. Au contraire, le ventricule postérieur aïant des parois composées de dissérentes couches de sibres charnues, est plus serme, plus solide & plus convexe que le précédent.

L'on dit communément que le ventricule postérieur, autrement dit le gauche, descend beaucoup plus bas que l'antérieur, & va même jusqu'à la pointe du Cœur. Cela est vrai dans les brutes, mais dans l'homme l'un & l'autre ventricule vont jusqu'à la pointe, qui est même si mince du côté du ventricule antérieur, qu'elle est transparente. Cependant les deux ventricules ne sont point de la même grandeur; car en les examinant avec attention, on voit que l'antérieur est un peu plus large.

La surface interne de ces ventricules est inégale, & même garnie de petites

colonnes charnues, dont l'extrémité libre, donne attache à de petites cordestendineuses qui viennent des valvules tricuspidos & mitrales. Ces cavités sont séparées l'une de l'autre par une cloison charnue très-sorte, appellée septum medium, qu'on a presque toujours crû appartenir entierement au ventticule postérieur. Mais M. Winstown a fait voir à l'Académie des Sciences en l'année 1711, que cette cloison n'étoit que l'adossement des deux ventricules. C'est une mécanique à peu près semblable à celle du médiastin, qui n'est formé que par l'adossement des deux sacs de la plevre.

Oreillettes au Cœur.

Les cavités du Cœur que j'ai regardées comme les antichambres de ces ventricules, font deux, qu'on connoît par le nom d'orsillettes. Quoique les ventricules du Caur soient naturellement posés de façon que l'un est antérieur & l'autre postérieur, & que les oreillettes se dégorgent chacune dans le ventricule qui lui est propre, cependant leur position est phitôt l'une à droit & l'autre à gauche; observant néanmoins que la droite est plus antérieure que la gauche. Ainsi je continuerai à les appeller oreillette droite pour le ventricule antérieur, & oreillette gauche pour le postérieur. La situation transversale & oblique du Caur doit faire

fentir la différence de ces positions, & pour quelle raison on n'apperçoit presque pas l'oreillette gauche; car posant toutes les deux sur le diaphragme, la gauche qui est plus postérieure, est cachée par le volume du Cœur.

Chaque oreillette est composée de deux facs, l'un qui est un petit sac piramidal & un peu dentelé, est véritablement l'oreillette; l'autre, qui comme la baze de celui-ci, est beaucoup plus considérable il est appellé (du côté droit) le sac de la veine-cave, & du côté gauche le sac

poûmonaire.

Le fac de la veine-cave a une figure assez ronde, & l'on observe qu'il est composé d'un grand nombre de petites colonnes charnues qui ont différens contours, & qui sont liées les unes aux autres par la continuité de la membrane interne des ventricules, & par la membrane externe du Cœur; de sorte que ces deux membranes laissent des intervales entre. les colonnes, qui sont comme de petits. fillons, c'est ce qui rend ce sac & Pareillette droite, si inégaux & si raboteux. Mais ce qu'il y a de singulier dans cette structure, est que les sillons ou les intervales des colonnes musculeuses, ne sont uniquement formés que par la membrane interne & l'externe, qui sont dans ces

134 Structure du Cœur.

endroits, si intimement collées l'une à l'autre, qu'ils sont transparens, & sont quantité de bosses dans la dilatation du sac & de l'oreillette; de sorte qu'il est surprenant, comment dans les grandes contractions du Cœur, ces endroits minces & transparans ne crévent pas.

Il en est tout autrement du sac poûmonaire; car il est uni en dehors & en dedans, sans avoir de colonnes charnues & musculeuses: sa figure est même quarrée; d'où il résulte qu'il a deux coins ou deux angles à l'opposite du Cœur, d'où partent les veines poûmonaires, ou, pour parler suivant le courant de la liqueur, où se

jettent les veines poûmonaires.

Ces deux sacs, je veux dire, le sac de la veine-cave, & le sac poûmonaire, sont séparés l'un de l'autre par une cloison charnue & membraneuse assez mince: & c'est dans cette cloison, tout auprès de la veine coronaire, que l'on trouve le trou ovale & sa valvule dans le sœtus, & pour l'ordinaire les traces ou les restes de ce trou & de la valvule, dans l'homme. Puisque nous voici sur la valvule du trou ovale, nous en dirons deux mots après que nous aurons parlé de la valvule d'Eustache, que M. Winstow a fair revivre. Voici l'extrait de l'histoire de l'Académie, p. 19 année 1717.

La Valvule d'Eustache. 135

La valvule d'Eustache est disposée à peu près comme celles des veines, en maniere de croissant, dont la cavité est en haut & la convexité en bas. Une de ses cornes se termine entre l'orifice de la veine coronaire, & l'extrémité antérieure de l'arcade charnue de la cloison des oreillettes, laquelle arcade forme en partie l'ouverture appellée trou ovale dans le fœtus: l'autre corne aboutit entre l'extrémité postérieure de cette arcade, & le bord voisin de l'oreillette droite. Le reste de la valvule est presque demi-circulaire, & attaché intérieurement à la partie antérieure de la veine cave inférieure. Elle n'est pas toute membraneuse quand elle est dans son entier : car depuis environ les deux tiers de sa largeur jusqu'au bord qui flotte, elle devient comme fibreuse, & forme un beau réseau.

Depuis que M. Winstow eut réveillé cette valvule, qui étoit, pour ainsi dire, tombée dans l'oubli, parce que les tables du sçavant Eustachius n'étoient point publiques, il lui est arrivé plusieurs sois de la chercher avec toute l'application possible, sans en rencontrer aucun vestige, & quelquesois aussi il en vosoit quelques portions plus ou moins grandes; mais son assiduiré au travail lui sit faire les observations suivantes; sçavoir, qu'elle man-

quoit presque toujours dans les adultes; ou du moins qu'on y en voïoit que quelques traces, mais qu'on l'observe souvent dans les jeunes sujets, avec quelque distérence de plus ou de moins: que toutes les sois qu'il ne l'a pas trouvée dans son entier, c'étoit la partie réticulaire qui manquoit le plus ordinairement; de sorte qu'il n'y avoit souvent qu'un croissant membraneux sort étroit. Voilà la véritable description de celle que j'ai fait dessiner, comme on peut le voir dans la Planche suivante, qui a été copiée sur un su-

jet de six à sept ans.

M. Wislov continue à dire dans son Mémoire, qu'il trouvoit toujours cette valvule dans son entier dans les plus petits enfans, & fort diminuée dans ceux qui étoient plus avancés; de sorte que sa diminution lui paroissoit proportionnée à celle du trou ovale, & s'effacer à mesure que ce trou se ferme. Il assure même que quand il l'a trouvée dans les adultes, il y a aussi trouvé la cloison des oreillettes percée. Delà il tire un raisonnement qui concilie M. Mery avec les autres Anatomistes, touchant le trou Botal & le sang qui passe de l'oreillette droite dans la gauche, & de celle-là en celle-ci. Voici l'extrait qu'en a fait l'Académie des Sciences, parce que le Mémoire original est

trop long.

" Il y a à l'ouverture du trou ovale, » dans le sœtus, une valvule ou mem-» brane flotante qui peut en avoir quel-» que apparence, mais elle n'en fait » point la fonction, & n'empêche point » que le fang ne passe avec une égale li-» berté de droit à gauche, & de gauche » à droit. Son usage n'est que de s'appli-» quer contre le trou, & de le fermer » après la naissance du fœtus, & certai-» nement cet usage suffit. Avant la nais-» sance le sang des deux oreillettes du » cœur se méle donc, & par conséquent » celui des deux ventricules; & le fœtus » est dans le même état que si son cœur » n'avoit qu'une oreillette & un ventri-» cule ; aussi ne respire-t-il point, & il » doit être dans l'état des animaux qui » n'ont point de poûmon véritable, com-» me les poissons, ou qui n'en ont pas » un usage perpétuel comme les Am-» phibies, tels que la Tortue & la Gre-» nouille : on sçait que le cœur de ces » animaux n'a qu'une oreillette & un » ventricule.

» Le mélange continuel du fang dans » les deux oreillettes, & dans les deux » ventricules du cœu du fœtus est néces-» saire, parce que le fœtus ne respirant » point, son sang n'a que de l'air qu'il » reçoit du sang de la mere, & tout le » fang de la mere qui est venu par la vei-» ne ombilicale, tombe dans l'oreillette » droite du cœur du fœtus, où il faut que » l'air qu'il contient se partage à tout ce » que le fœtus a déja de sang, c'est-à-» dire, tout ce qui en est revenu & par » la veine-cave & par la veine poûmo-» naire. Ensuite tout ce sanganimé d'air, » est poussé par la sistole du cœur & dans » l'artére poûmonaire, & dans l'aorte, » & dans le canal de communication, qui » jettant du sang immédiatement de l'ar-» tére poûmonaire dans l'aorte descen-» dante, lui épargne une circulation dans » le poûmon.

» Ainsi il est inutile, selon M. Win» stovo, de s'embarasser des différentes
» forces, ou des différentes capacités des
» vaisseaux du côté droit ou du côté gau» che. Puisque le cant doit être conside» ré dans le sœus, comme n'aïant qu'une
» oreillette & un ventricule, il n'impor» te de quel côté le sang soit poussé avec
» plus de force ou se porte en plus
» grande abondance, c'est toujours du
» côté où il trouve le plus de facilité à
» son cours.

» L'office de la valvule d'Eustache est » d'empêcher que le sang toujours mélé, » comme il doit l'être dans les deux oreil-» lettes, ne reflue dans la veine-cave in-» férieure; car s'il y refluoit, le mélange » feroit affoibli, & de plus, le fang de » la mere retourneroit dans le placenta » par la veine ombilicale, qui n'a point » de valvules pour s'opposer à ce retour.

L'on voit donc par ce trait d'histoire, que nous avons beaucoup d'obligation à M. Winflovo, de nous avoir renouvellé la valvule d'Eustache, qui avoit été si long-tems dans l'oubli, & d'avoir concilié, par cette découverte, la fameuse dispute des premiers Anatomistes de l'Europe contre M. Mery, qui étoit Chirurgien de l'Hôtel-Dieu, & très-habile Anatomiste. L'on doit cependant observer ici que les conséquences que tous les Anatomistes Philosophes ont tirées des capacirés, des puissances, des résistances, des vitesses, &c. ont toujours laissé tant de difficultés, qu'elles n'ont pu engager ceux qui veulent voir clair, à prendre un parti préférablement à l'autre. Au contraire, la valvule du tron ovale ou de Botal, à laquelle M.-Mery a fait perdre la fonction de valvule ( non pas par les grandes lectures qu'il a faites, puisqu'il dit un jour à Messieurs Duverney & Winflouv, ses adversaires pour lors, qu'il s'enzbarassoit sort peu de tous leurs livres, \* & que le seul qu'il consultoit, & qui sût capable de le saissaire, étoit le cadavre; ) cette valvule, dis-je, qui depuis la connoissance qu'en a donné M. Mery, n'a eu de véritable office que celui d'une pierre d'attente, qui doit un jour servir à boucher le trou ovale, a dévoilé tout le mistère, & a fait voir que toutes ces sciences tant vantées deviennent de pures chiméres & de vrais romans, dès que le travail & les découvertes concourent à les contrarier.

# EXPLICATION De la quatorziéme Planche.

LA PREMIERE figure représente le péricarde ouvert, le cœur, ses oreillettes, & les arteres communes en leur situation naturelle. Mais le Cœur ne garde point de proportion dans cette figure, étant trop gros & trop rond: faute appartenante au Dessinateur qui n'avoit que du goût, & non les régles.

AAAA. Les quatre angles du péri-

carde.

B. Le cœur dans sa véritable situation.

C. La baze du cœur qui n'a pas plus d'un tiers du côté droit, tout le reste étant à gauche.

D. La pointe du cœur qui est entiére-

\* Ils lui citoient beaucoup d'Auteurs.



ment à gauche, & un peu antérieurement.

E. L'oreillette droite du cœur, qui ne peut pas être dite antérieure comme son ventricule, parce qu'elle est à son extrémité droite, pendant qu'il traverse la poitrine.

F. Une petite portion de l'oreillette gauche, qui est dissicile à appercevoir, parce qu'elle est située plus postérieurement.

G. L'artére poûmonaire qui est la plus antérieure de tous les vaisseaux, & à l'en-

droit du cœur le plus supérieur.

H. Le commencement de la crosse de l'aorte, qui n'est pas de côté, comme la représentent les figures ordinaires, mais qui se jette de devant en arriere.

I. Le nerf diaphragmatique droit qui

est plus court que le gauche.

K. Le nerf diaphragmatique gauche.

L. La veine soûclaviere droite.

M. La veine soûclaviere gauche.

N. La veine cave supérieure, formée par la réunion des deux souclavieres.

LA SECONDE figure représente les veines-caves ouvertes par leur partie poflérieure, afin de voir la VALVULE D'EUSTACHE qui est à la partie antérieure de la veine-cave inférieure.

A. Le cœur dans sa situation naturelle.

B. La veine cave supérieure ouverte & renversée sur le cœur.

C. L'entrée du fac de la veine-cave, & quelques-unes de ses colonnes chainues.

D. Les restes du trou ovale.

E. La veine-cave inférieure aussi ouverte, & renversée sur le cœur. Il faut observer qu'on ne la voit point dans la poitrine, à moins qu'on n'ait ouvert le péricarde, & qu'elle n'y a pas plus d'un tiers de doigt de longueur.

F. La valvule d'Eustache qui n'a point

ici de partie fibreuse.

Pour continuer notre description du cœur, nous allons dire quelque chose des valvules qui se trouvent à l'embouchure de ses gros vaisseaux. Or comme les gros vaisseaux qui entrent ou sortent du cœur sont de deux espéces, les valvules qui sont à leurs embouchures sont aussi de deux sortes; sçavoir, celles qui sont propres aux veines, & celles qui conviennent aux artéres.

Les veines qui sont quatre, se dégor-gent dans les sacs dont j'ai parlé; sçavoir, les deux veines-caves, une supérieure & une inférieure, dans le sac de la veinecave; & les quatre veines poûmonaires, deux droites & deux gauches, dans les cornes du fac poûmonaire. Ces deux facs conservent pendant quelque tems, aussibien que les oreillettes, une certaine mesure de sang, puis ils se dégorgent dans les ventricules du Cœur. C'est à l'ouverture de ces sacs dans le Coeur, que les valvules des veines sont placées : elles font cinq, trois pour les veines-caves, & deux pour les veines poûmonaires.

Les premieres valvules sont appellées Valvules tricuspides ou triglochines, parce qu'el- tricuspides & mitrales, les représentent, à ce que l'on dit, un triangle. Les secondes sont dites mitrales, parce qu'étant ouvertes, on ptétend qu'elles ressemblent à la mitre renversée

d'un Evêque.

1

t

ţ

y

Les noms ne font rien à la chose, pourvû que l'on connoisse au vrai la stru-Eture des parties, leur fituation & leur figure; mais ces valvules font faites les unes comme let autres, & ne ressemblent nullement à un triangle; elles représentent au contraire un quarré tendineux assez irrégulier, & du bord tendineux de ce quarré, qui est, pour ainsi dire, comme flottant dans les ventricules, partent de petits cordages tendineux qui vont s'attacher à des colonnes charnues, qui sont dans les ventricules comme autant de petits muscles particuliers. Entre chaque quarré tendineux qui forme les valvules tricuspides, on voit de petites parties aporrévrotiques

qu'on peut regarder comme de petites valvules; ainsi l'on peut compter six valvules tricuspides, trois grandes & trois petites. La même mécanique s'observe aux valvules mitrales qui sont à l'embcuchure du sac poûmonaire, car on peut y compter quatre valvules, deux grandes & deux petites.

L'usage de ces valvules est bien de permettre au sang contenu dans les sacs des veines-caves & des veines poûmonaires, de passer dans les ventricules du cœur, mais aussi d'empêcher ce même sang de revenir des ventricules dans les sacs. Or ces deux actions contraires ne s'éxécutent que par le relâchement & la constriction des fibres du cœur; car dans sa dilatation, les valvules tricuspides sont écartées pour donner entrée au sang dans les ventricules, mais dans sa contraction elles sont intimement approchées les unes des autres, pour s'opposer au retour de ce sang par les mêmes endroits.

Les grosses artéres du cœur sont deux, une qui part du ventricule antérieur, qu'on appelle l'artére poûmonaire, & l'autre du ventricule postérieur, qu'on connoît par la grande artére, ou l'Aorte. Ces deux artéres ont à leur sortie du cœur, chacune trois valvules, qui sont autrement

autrement construites que celles que nous venons d'examiner; car bien loin d'être de petits quarrés tendineux & aponévrotiques, elles sont de petits sacs membraneux qui ressemblent parfaitement aux petites poches que les Damesmettent à leurs tabliers. La convexité de ces petites poches regarde les ventricules du cœur, & leur cavité est tournée du côté du canal de l'artére : sur quoi il faut faire ici une attention qu'on n'a point, que je sçache, encore faite, puisque le célébre M. Morgagni, qui est le dernier Auteur qui ait fait dessiner ces valvules d'après nature, a fait leur fond exactement ceintré, au lieu que je trouve qu'il est triangulaire, & se termine comme par une pointe; ce que j'ai fait observer dans la premiere figure de la seiziéme Planche.

Ces valvules font nommées femi-lu- Valvules naires ou sigmoïdes, parce qu'elles ont figmoïdes. la figure d'une demi-lune, ou d'une ancienne lettre des Grecs, qui est comme le C des Latins. Cependant quand on examine avec attention le bord flottant de ces petites poches, on voit qu'il est divisé en deux demi-lunes, par un petit bouton qui est plus élevé, & qui paroît cartilagineux. Arantius, qui est suivant toutes les apparences, le premier Toine II.

qui ait décrit ce petit bouton cartilagineux, dit qu'il ressemble à un grain de la petite sémence qu'on nomme Pani, & que ce bord est plus épais que tout le reste de la valvule, comme s'il étoit formé par un repli de la membrane qui la construit. M. Morgagni ajoute plusieurs observations à celles d'Aranius, & assure que ce petit bouton qui pa-roît cartilagineux, se trouve plus fréquemment aux valvules de l'aorte que de l'artére poûmonaire; qu'il y a même certain mouton dans lequel il ne se trouve point du tout, aussi-bien que dans quelques chiens; mais pour ce qui est des bœufs, il l'a toujours vû dans les valvules de l'une & de l'autre artére; & à cette occasion il décrit ainsi la situation & la structure de ces petits tubercules dans ces animaux. » Le mi-» lieu du bord flottant de toutes ces » valvules sigmoïdes, s'éleve par des » lignes courbes en maniere d'angle, » qu'on nomme curviligne : il arrive » quelquefois que cette partie des val-» vules se repliant en petit peloton, pa-» roît former ce tubercule, qui n'en est » néanmoins point formé dans aucun » sujet, mais il est situé au dessous de » cet angle, & il est d'une figure tan-» tôt ronde, tantôt oblongue. De plus,

» il ne tient ni de la nature du cartila-» ge ni de celle de l'os, & il est fait de » fibres charnues; car il y en a qui des » côtés des valvules s'étendent transver-» falement fur leurs corps, & ordinaire-» ment, ce sont quelques-unes de ces » fibres qui montent vers l'angle du mi-» lieu du bord, qui vont former ce tu-» bercule à l'endroit que j'ai marqué. » La structure de ces mêmes tubercu-» les & de ces mêmes valvules, n'est » pas fort différente chez nous; car » pour les tubercules on les trouve, à » leur intérieur, quelquefois charnus, » d'autres fois tendineux. Quant aux » valvules, elles font toutes forti-» fiées par un rebord semblable qui » est tendineux; & au-dessous du re-» bord elles font garnies de beaucoup » de fibres charnues, qui vont, à la vérité, en travers dans les valvules de » l'artére poûmonaire, mais celles de » l'Aorte sont obliques dans leur pro-» grès. Il est assez ordinaire de voir » sensiblement ces fibres charnues se » prolonger obliquement de part & » d'autre, jusqu'à ces tubercules. « Earum omnium valvularum medius limbus assurgit in angulum curvilineum; eaque pars valvula in se convoluta, non nunquam corpusculum reprasentat, quod nusquam eft. Gii

Sed illud cum est, sub co angulo positum est, figura aliquando rotundum, alias oblongum. Nec vero ex cartilagine, aut ex offe, sed ex fibris carneis factum est. Fibra enim carnea transversa per valvulas ab harum lateribus promittuntur : suntque iftarum sepè aliquot que ad eum limbi angulum sursum protensa descriptum ibi corpusculum faciunt. Neque admodum absimilis in nobis est eorumdem corpusculorum, & valvularum structura. Ea namque corpuscula aliquando intus carnea, alias vero quasi tendinea comperiuntur. Valvula autem cum tendinea omnes fibra in ipso limbo firmantur, tum inferius sibris carneis ornantur pluribus, valvula quidem pulmonaris artevia in transversum ductis, ostiola vero arteria magna oblique ut plurimum etiam protensis; harum sepius aliquot hinc', atque hinc evidenter ad corpuscula elongantur. Morgagn. Adv. I. 19.

Enfin ces petits tubercules tendineux font de ces attentions fingulieres de l'Artiste divin, au seu & à la mécanique de nos organes; car si les valvules semi-lunaires ne s'étoient pas terminées par un bord tendineux, & si le milieu de ce bord n'avoit pas été plus élevé, & n'avoit pas été garni d'un petit tubercule ou bouton tendineux, qui rend le milieu du bord de chaque valvule sémi-lunaire

ou sigmoide, comme angulaire, les trois valvules des artéres poûmonaires, & surtout de l'aorte, étant une sois tendues & pleines de sang, n'eussent-elles pas laissé un espace triangulaire qui eût donné passage au sang des artéres dans le cœur? Le mouvement si nécessaire de ce puissant muscle, n'eût-il pas été bientôt interrompu; & n'eussions-nous pas été exposés à chaque instant, à une mort subite?

Parmi les mécanismes que l'on peut déduire de la structure merveilleuse de ces valvules, leur fond angulaire n'estil pas comme un éperon qui divise la colonne de fang, la conduit dans le centre de l'artére où les valvules font moins de réfistance? De plus, le mouvement que le fang reçoit du cœur, auroit-il une action sur toute l'étendue de la convexité de ces valvules, sans cette construction à laquelle on n'avoit point encore pensé; & le sang qu'elles contiennent dans la dilatation, eût-il pû en être exactement chassé dans la constriction du caur, si celui qui vient par derriere n'avoit pas pû frapper la valvule dans toute son étendue? C'est ainsi que les choses qui paroissent chez nous les moins intéressantes, deviennent quand elles sont

150 Position des vaisseaux

réfléchies, de justes sujets d'admirer la

sagesse de l'Etre suprême.

Avant de passer à la connoissance des fibres du ceur, nous allons faire quelques réflexions sur la position & la mécanique de ses grands vaisseaux, ou de ses vaisfeaux communs, sur l'Aorte & la distribution de ses principales branches, & sur la maniere de voir les valvules fémi-lunaires en place. La façon de Lower est de couper les vaisseaux presqu'au niveau de la base du ceur: pour lors trois de ces vaisseaux représentent un triangle parfait; sçavoir, les deux veines caves & poûmonaires qui sont au bord postérieur de la base du caur, & qui sont comme la base du triangle que nous supposons : l'artére poûmonaire est sur le bord antérieur, & fait comme la pointe du triangle; mais l'artere Aorte est dans le centre de la base, & dans le milieu du triangle.

Est-ce-là une description qui fasse connoître la juste position de ces vaisseaux, & un moïen assuré de les distinguer? Or comme les deux artéres sont en devant, il est facile d'appercevoir les valvules semi-lunaires en place; on peut même les écarter & les remplir d'eau pour voir combien elles bouchent exactement le

diamétre des artéres.

Si l'on veut examiner les gros vaisseaux de la base du ceur sans les couper, on voit qu'ils sont situés, comme je l'ai déja dit, dans la pointe du péricarde, & qu'ils ne jettent aucune ramification pendant qu'ils sont dans ce sac (je ne compte point les vaisseaux coronaires) mais les ramifications commencent à se saire, dès qu'ils font hors du péricarde: pour lors on voit que l'artére poûmonaire qui est antérieure, & l'Aorte, sont collées ensemble par une substance celluleuse, & enfermées dans une même gaine. On sent assez qu'il est impossible de bien voir ces vaisseaux, si l'on ne détruit toutes les adhérences qu'ils ont les uns avec les autres.

Après avoir débarrassé tous ces vaisfeaux, on voit que l'artére poûmonaire droite est plus longue & plus étroite que la gauche, qui est en récompense plus large & plus courte. C'est le contraire dans les bronches; car la gauche est plus longue & plus étroite, & la droite plus courte & plus large, de saçon que ces vaisseaux soit sanguins, soit acriens, étant joints ensemble, forment un parallelo-

grame ou quarré oblong.

La raison de cette disposition mécanique, est pour que les colonnes de sang & d'air, soient distribuées en proportions

152 Position des vaisseaux

égales & sans dérangement de chaque côté; car la crosse de l'Aorte étant obligée de passer sur l'artére poûmonaire droite, il a fallu aussi que cette derniere fût plus longue, afin d'aller trouver le poûmon plus loin: & l'Aorte inférieure passant sur la bronche gauche, il a fallu aussi que cette derniere sût plus longue, afin de ne point gêner l'Aorte. Mais quand on examine la naissance & l'insertion du canal artériel, on a lieu de juger que le diamétre plus large de l'artére poûmonaire gauche, par rapport à la droite, n'est point une inadvertance de l'Artiste de cette belle machine; c'est au contraire une structure très-résléchie, & qui détermine, pour ainsi dire, toute la colonne du tronc de l'artére poûmonaire, surtout dans le sœtus, à se porter dans l'artére poûmonaire gauche, pour trouver une pente facile & un chemin court à passer dans l'Aorte inférieure.

Ceci paroît peut-être un paradoxe; car presque tous les Anatomistes que j'ai lû, disent que le canal artériel est placé entre l'artere poumonaire & l'aorte, ou que ce tui au va se rendre de l'artere poumo-

naire à l'aorte.

C'est tout comme si je disois que l'artére hipogastrique part de l'Aorte, En effet, cette façon d'indiquer la naissance & l'infertion du canal artériel annoncet'elle autre chose, sinon que ce canal part du tronc de l'artére poûmonaire, &c? Comment peut-on avancer une pofition de partie si fausse? Est-ce qu'on ne sçait pas qu'il part du ventricule antérieur du caur un tronc d'artere que l'on appelle poûmonaire; que ce tronc qui paroît le plus antérieur de tous les vaisfeaux de la base du cant, monte un peu obliquement de droit à gauche, perce la pointe du péricarde, & se divise ensuite en deux grosses branches? Ces deux branches se jettent ensuite à droit & à gauche, pour se ramifier dans les poûmons qui sont également deux, l'un à droit & l'autre à gauche; c'est pourquoi je les ai appellées l'artére poûmonaire droite, & l'artére poûmonaire gauche. Or le canal artériel ou le canal de communication, ne part ni du tronc principal de ses artéres, ni même de sa bifurcation, mais bien de l'artére poûmonaire gauche, pour s'aller jetter dans l'Aorte inférieure qui en est plus proche. Ainsi l'on voit que le diamétre de l'artére poûmonaire gauche n'excéde pas celui de la droite , sans un dessein particulier.

154 Position des vaisseaux

Deux circonstances auxquelles les Auteurs n'ont, que je sçache, point encore fait d'attention, touchant le canal artériel, est son diamêtre, & ce qui peut diriger le sang. Ce canal est aussi gros dans le sœtus, que le sont les autres vaisseaux de la base du cœur; & l'on voit à l'endroit de sa naissance, une espéce de bride valvuleuse qui dirige le sang contenu dans le canal vers l'Aorte insérieure; mais dans l'adulte il n'est pas bien gros, il a même perdu sa cavité, & devient comme un ligament, parce qu'il

n'a plus d'usage.

Puisque nous voici sur les particularités des vaisseaux de la base du caur, on ne sera peut-être pas sâché de sçavoir que les vaisseaux coronaires descendent non-seulement sur ses surfaces entre les deux ventricules, pour jetter à droit & à gauche leurs rameaux, mais communiquent encore les uns avec les autres, & même dans les ventricules. Voici comme l'on prouve ce sait. En perçant la veine, ou plutôt en la sousseaux, veines & artéres, & même les ventricules. La même expérience peut se faire par les artéres coronaires.

Veut-on sçavoir comment le sang qui

du ventricule postérieur, autrement le gauche, est poussé par l'Aorte, peut enfiler les trois rameaux que l'on appelle l'Aorte supérieure, il faut consulter Lovver ? Ce célébre Anatomiste sait observer à la parois supérieure de la crosse de l'Aorte, des angles aux ouvertures des trois artéres supérieures, qui, comme les éperons que l'on voit aux piliers des arches pour diviser les eaux, divisent aussi le grand sleuve de sang, & l'obligent à passer en partie dans les trois artéres supérieures. Pour voir ces éperons naturels, il faut ouvrir la crosse de l'Aorte suivant sa longueur par sa partie antérieure, puis la partager encore en deux parties égales, & emporter entiérement le lambeau inférieur : après ces coupes on a la satisfaction de voir les angles aigus, ou les éperons des artéres, aussi distinctement que je les ai fait représenter dans la seconde figure de la seiziéme Planche.

Veut-on encore sçavoir ce que c'est que la circulation, & sa véritable époque? il saut consulter RUEFF, célébre Chirurgien, qui a fait imprimer plus de cent ans avant Harvée, les mouvemens du cœur & desartéres, & la marche que tient le sang, du cœur aux différentes

parties du corps, & de celles-ci au cœur; ce qui n'est autre chose que ce que nous

appellons la circulation.

En estet ce célébre Chirurgien a clairement sait connoître que le cœur aussi mécaniquement construit que je viens de le décrire, jouissoit, par une sorce narelle, du mouvement de se resserre & se dilater alternativement; ce que nous appellons Sistole & Diastole: qu'en se resserrant, le Cœur poussoit le sang à tous les membres, par les artéres qui lui sont annexées, pour leur nourriture & autressonctions que nous connoissons mieux que les Anciens; & que ces dernieres se resserrant à leur tour, ramenoient le sang au Cœur qui se dilatoit alors pour le recevoir.

N'est-ce pas là précisément la circulation bien établie? Je n'ai pas traduit le passage de ce Chirurgien à la lettre, parce que ces anciens Anatomistes nous aïant désriché la matiere, qui par ellemême est fort épineuse, n'ont pas pû aller plus loin; & si nous sommes plus clairs aujourd'hui, c'est que nous avons l'avantage de travailler sur d'excellens modéles: mais dans ce passage on y trouvera l'essentiel de ce que je viens d'avanteer, Et suum in corde locum habet. Ea au-

tem cor vivisicat, à quo per arterias annuxas vitalis spiritus ad omnia membra, naturali facultate disposita, vivisicanda, cor atque arterias dilatando & constringendo procedit. Dilatando inquam, quia qua cordi motiva vis inest, ipsius cordis motum à medio ipsius in omnes extremitates dilatat. Constringendo autem, quia eadem vis cordis motum ab omnibus extremitatibus rursum ad medium ipsius colligit & constringit. Ruest, p. 6. (a)

Comme je ne sçais point me parer desplumes des autres, voici les réflexions de M. La Faye très - habile Chirurgien & mon Collegue, écrites de sa main sur le livre de Rueff qu'il m'a communiqué.

» Jacques Rueff étoit Chirurgien dans » la Ville de Zurich en Suisse; & Linde- » mius Renovatus dans son Livre de scri- » ptis Medicina, n'a pas dit que cet Au- » teur étoit Chirurgien. Pourquoi sup- » primer ainsi la prosession d'un Auteur, » quand le titre y est si formel? (Je ne doute pas que M. La Faye ne sçache le pourquoi) » Harvée auroit-il sû ce pas- » sage imprimé plus de cent ans avant » lui? C'est précisément la circulation.«

Veut-on enfin sçavoir les variations qui fe trouvent dans la distribution des ar-

<sup>(</sup>a) De conceptu & generatione hominis Jacobi Buefi Chiturgi Tigurini, Anno M.D. LIIII.

téres intercostales supérieures, assez mal désignées dans les Auteurs? je l'explique autant clairement que j'ai pû, dans les Observations anatomiques suivantes; à l'occasion desquelles j'ai fait d'ssiner l'artére Aorte, & ses principales branches.

#### **OBSERVATIONS ANATOMIQUES**

Sur l'origine & le progrès des Artéres intercostales supérieures, lûes à l'Académie Roïale des Sciences, par l'Auteur en l'année 1726,

J'avoue que la Phisique & les mécaniques parent beaucoup l'Anatomie, mais la dissection assidue par ceux qui sont versés dans ce travail, donne lieu de reconnoître souvent la fausseté des raisonnemens, & orne toûjours l'Anatomie de quelques nouvelles découvertes. Cet exercice a souvent été mon occupation; & l'idée que je m'en suis sormée, m'a fait entreprendre de l'enseigner; & sorcé pour satisfaire mes Eleves, de faire la dissection exacte de plusieurs cadavres, \* je me suis apperçu que la construction &

<sup>\*</sup> J'enseignois encore l'Anatomie dans le tems que je composai la premiere édition de cet Ouvrage; mais depuis, je n'ai dissequé que pour ma satistaction, & seulement pour vérifier les choses dont je doutois.

des 3 Intercostales supérieures. 159 la position des organes qui composent le corps humain, n'étoient pas toûjours de la saçon que les Auteurs les avoient décrites.

Parmi plusieurs erreurs que j'ai remarquées dans les Livres d'Anatomie, tant anciens que modernes, la naissance des artéres intercostales supérieures est une des plus considérables. En effet, tous les Anatomistes dont j'ai lû les Ouvrages, ont avancé que les trois & quatre artéres intercostales supérieures, viennent de la fouclaviere de chaque côté; & ceux qui ont fait graver des Planches, font partir un rameau de la partie inférieure de chaque artére souclaviere, qui descendant perpendiculairement, jette trois ou quatre rameaux d'artéres qui vont horisontalement, selon eux, se loger dans la sissure des trois ou quatre côtes supérieures.

Aïant voulu vérifier sur les cadavres cette origine, ce progrès, & cette disposition des trois ou quatre artéres interco-stales supérieures, j'ai au contraire trouvé que, semblables aux intercostales inférieures, elles partoient souvent toutes de l'aorte inférieure, dans l'ordre suivant.

1°. Le tronc de l'aorte après avoir fourni les trois branches qu'on appelle l'aorte supérieure, descend l'espace de deux travers de doigt, sans jetter aucun 160 Origine

rameau, même dans des sujets d'une médiocre grandeur, car cet espace a plus d'étendue dans les grands sujets.

2°. I.es premiers rameaux qu'il produit ensuite, partent de sa partie postérieure, & ce sont les artéres intercostales.

Artéres incercostales supérieures.

3°. Le premier tronc d'artére intercofiale monte obliquement, & après un travers de doigt de chemin dans des sujetsd'une bonne grandeur, jette quesquesois un petit rameau, qui monte aussi obliquement pour gagner ensuite la premiere côte qu'il accompagne dans tout son trajet.

- 4°. Quand ce petit rameau qui part du premier tronc intercostal ne manque point, c'est lui qui est la premiere artére intercostale; mais quand il manque, comme cela arrive souvent, la premiere côte n'a point d'artére qui l'accompagne tout le long de son trajet, & elle ne reçoit de sang que par les petites ramissications des artéres collatérales.\*
- 5 %. Le premier tronc d'artére intercostale continue encore son chemin l'espace d'un travers de doigt; après quoi il se-

<sup>\*</sup> J'ai observé depuis, comme on le verra dans la suite, que quand ce rameau manque, la sou-claviere fournir un ou plusieurs rameaux pour la premiere ou plusieurs côtes supérieures. Quelque-fois ces rameaux qui supléent, sont fournis pac l'artére cervicale. J'ai vû une fois la premiere intercostale gauche, venir de l'artére bronchiale dumême côté.

des 3 Intercostales supérieures 161 divise en deux rameaux, dont le supérieur va le long de la deuxième côte, & l'inférieur accompagne la troisième. Ces deux rameaux ne manquent jamais, & sont toûjours existans.\*

Voilà le mécanisme que j'ai observé dans la distribution des trois artéres intercost les supérieures: quant à la quatriéme, elle est formée par le second tronc d'artére intercostale; la cinquiéme par le troisième tronc, & ainsi du reste, de sorte que dix troncs d'artéres intercostales, qui partent par paires de la partie postérieure de l'aorte inférieure, sournissent des branches à toutes les côtes, comme on peut le voir dans la figure suivante.\*\*

\* Cela est vrai quand le tronc principal se rencontre, je veux dire quand l'aorte insérieure fournit ce premier tronc d'artère intercofale; mais il arrive quelquesois (cependant moins communément) que ce tronc manque, alors les trois premieres intercostales ont d'autres origines, comme on en voit un échantillon dans la notte précédente, & que j'en donnerai des exemples dans la suite.

\*\* Il faut néanmoins observer que quand les trois côtes supérieures tirent leurs artéres de la souclaviere ou de la cervicale, le premier tronc intercostal dont nous parlons, manque; alors l'aorte insérieure ne sournit que neus paires de troncs in-

tercostaux.



#### EXPLICATION

## De la quinziéme Planche.

Ette figure fait voir la crosse de l'aorte, son tronc, & ses principales distributions.

A. L'aorte coupée à la fortie du cœur. C'est-là le commencement de sa crosse qui est situé presqu'antérieurement, l'autre partie de la même crosse étant postérieure, & au côté gauche des vertébres supérieures du dos.

B. La soûclaviere droite, d'où part la

carotide du même côté.

C. La carotide droite.

D. La carotide gauche qui part de la partie supérieure de la crosse.

E. La foûclaviere gauche.

FF. Les artéres vertébrales ou cervicales.

G. Le commencement de l'aorte inférieure, qui descend l'espace de plus de quatre travers de doigts dans les grands sujets, sans jetter aucun rameau.

HH. Les premiers troncs d'artéres intercostales, ou la premiere paire, une

artére de chaque côté.

II. Son premier rameau de chaque cô-



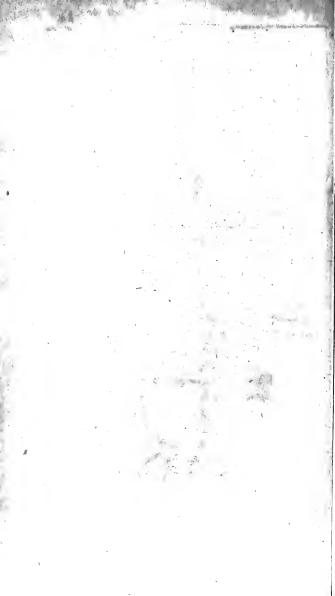

des 3 Intercostales supérieures. 163 té, qui fournit la premiere intercostale

quand il s'y trouve, &c.

KK. Le même tronc qui se divise en deux rameaux, dont le supérieur est la seconde intercostale, & l'inférieur la troisieme.

LL. Le second tronc d'artére intercostale, qui comme le précédent part de la partie postérieure de l'aorte inférieure. Ce tronc de chaque côté, sournit à la quatriéme côte.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Les troisiéme tronc, &c. jusqu'au dixiéme, fournissent depuis la cinquiéme côte jusqu'à la douziéme; sçavoir, une artére de chaque

côté.

M. L'on voit à la partie antérieure de l'aorte, à l'opposite du deuxième & troisiéme tronc intercostal, deux petites branches d'artéres qui sont les artéres du poûmon ou de Ruysch.

N. Lartére œsophagienne.

O. L'artére diaphragmatique.

P. Le tronc cœliaque avec ses rameaux.

Q. La mézentrique supérieure.

RR. Les artéres atrabilaires. Quelquefois elles partent toutes les deux du tronc de l'aorte; cela varie.

S. Les artéres spermatiques.

T. La mézentrique inférieure, à laquelle on remarque un rameau considérable qui accompagne le colon, fait par conséquent presque tout le tour du ventre, & vient s'anastomoser avec un rameau de la mézentrique supérieure. Ce rameau d'artére est fort curieux, & ne se trouve point ordinairement dans les figures. On l'a désigné par ces caracteres VV.

XX. Les artéres rénales ou émulgentes. Le Graveur a fait la gauche plus longue,

ce qui est une faute.

Y. La division de l'aorte insérieure en

iliaques.

Lorsque je lûs ce Mémoire à l'Académie Roïale des Sciences, je n'eus pour Anatomistes de mon sentiment, que Messieurs Petit & Morand, Chirurgiens; les autres néanmoins après d'affez longues discussions, furent obligés de convenir que le fait étoit nouveau, & qu'il méritoit d'être inséré dans l'Histoire de l'Académie. Cette espece de satisfaction pour ceux qui cherchent à faire des découvertes, ne fut pas long-tems la récompense de mon travail; car j'appris quelque tems après que M. Winflouv prétendoit avoir trouvé la description que je viens de donner des artéres intercostales supérieures, dans l'Anthropographie de Riolan. Mais comme le plaisir de donner quelque chose de nouveau est la récompense qui flate plus agréablement les Anatomistes, je des 3 Intercostales supérieures. 165 voulus voir moi-même si je trouverois dans l'Anthropographie de Riolan, ce que j'avois cru m'appartenir en propre, & j'ai

eu le plaisir d'y lire ce qui suit.

» Le tronc descendant de l'aorte, après » s'être recourbé à gauche & en bas, est » appuïé sur les corps des vertébres; & » tout le long jusqu'à l'os sacrum, il en » fort de chaque côté autant de rameaux » qu'il y a de vertébres; & comme il n'y » a point d'artére qui réponde à la veine » azigos, les petites artéres par cet arran-» gement, suppléent à la fonction qu'elle » auroit. " Descendens truncus aorta ad lavam contorsus, ac deorsum reflexus, vertebrarum corporibus fulcitur, & in progressu suo usque ad os sacrum ex utroque latere tot arteriolas producit, quot sunt vertebra, nullaque reperitur azigos arteria, que comitetur venam azigon, sed ejusmodi arteriola illius vicem supplent. Riolan. 9. Anthropograh. p. 226.

Est-ce là une description des artéres intercostales? Y a-t'il rien dans ce passage, non seulement qui approche de ce j'ai dit, mais du vrai? Sont-ce là des preuves suffisantes pour convaincre l'Aca-

démie Roïale des Sciences?

Mais comme le même Riolan a fait; beaucoup de tems après son Authropographie, un Ouvrage intitulé Encheiri-

dion Anatomicum, j'ai eu la curiosité de lire cet abrégé, & j'ai trouvé dans sa quatriéme édition, le même passage ci-dessus, auquel il a ajouté. » On peut appeller » intercostales celles qui se rencontrent » dans la poitrine, & les autres qui sont » plus bas dans la cavité du ventre in-» férieur, les artéres lombaires. « Imra thoracem intercostales dici possunt : infrà in ventre inferiore lumbares arteria. Encheiridion Anat. pag. 241. Ceci parle-t'il en aucune façon des artéres intercostales supérieures, & en explique-t'il la mécanique, comme M. Winflow vouloit pourtant le persuader, & le fit insérer en 1727. dans le traité des faignées de M. Silva, Docteur en Médecine.

Nous nous flatons que les gens connoisseurs libres de prévention, jugeront si ce que je viens de rapporter des deux Livres de Riolan, regarde en aucune saçon l'origine & le progrès des artéres intercostales supérieures; & si cet Auteur a jamais pensé qu'elles sussent comme je les ai décrites, & comme les trouveront sur le sujet, tous ceux qui sussissamment versés dans la dissection, sont en état de saire des observations exactes; parce qu'en matieres de saits, le grand nom d'un Artiste ne doit pas l'emporter d'autorité. Ces discussions insérées dans la premie-

des 3 Intercostales supérieures 167 re édition de cet Ouvrage, exciterent plusieurs Anatomistes au travail. Quelques-uns me dirent qu'ils avoient trouvé les artéres intercostales supérieures provenant de la foûclaviere. M. Houstet mon Confrére, me fit voir un fœtus qu'il avoit injecté, dans lequel l'artére souclaviere gauche jettoit une branche par sa partie inférieure, qui descendoit latéralement le long du corps des vertébres supérieures du dos, & fournissoit aux trois côtes supérieures en cet ordre. Deux rameaux partoient de cette branche à quelque diftance l'un de l'autre; ils se courboient aussi-tôt, & se distribuoient aux deux côtes supérieures. La même branche devenue très-déliée après avoir fourni ces deux rameaux, se courboit pour aller ensuite le long de la sissure de la troisiéme côte supérieure.

Il n'en étoit pas de même de la branche d'artére qui partoit de la foûclaviere droite; car elle ne produisoit qu'un rameau qui alloit à la premiere côte. Cette premiere branche se courbant après quelques lignes de chemin, s'anastomosoit avec le premier rameau du premier tronc intercostal partant de l'aorte insérieure, lequel tronc ne sournissoit que deux rameaux dans ce sujet: de saçon que la seconde artére intercostale droite de ce sœ-

tus, étoit formée par l'union où l'anassomose de la branche qui partoit de la soûclaviere, & d'une artére qui venoit de l'aorte insérieure.

Cet exemple me frappa beaucoup; & quoique je ne me fusse point trompé dans la dissection des sujets qui ont donné occasion au Mémoire précédent, je voulus, par de nouvelles dissections, me convaincre de ces variations de la nature, & ajouter à ma découverte ce qui pou-

voit y manquer.

Douze cadavres facrifiés de fuite à ces expériences, me fournirent ce qui suit. Dans les deux premiers, je trouvai à la partie inférieure de chaque artére sou-claviere, une branche qui descendoit perpendiculairement, & chacune de ces branches sournissoit trois rameaux d'artéres pour les trois côtes supérieures, de la façon que je l'ai dit plus haut. Alors l'aorte inférieure ne sournissoit que neuf troncs d'artéres intercostales de chaque côté.

Les cinq cadavres suivans que je disséquai pour le même dessein, me sirent voir dix troncs d'artéres intercostales partant de l'aorte inférieure, de la même maniere que je l'ai dit dans le Mémoire cidessus, & qu'ils sont représentés dans la figure.

Dans

des 3 Intercostales supérieures. 169

Dans le huitiéme cadavre, la premiere artére intercostale gauche venoit de l'artére bronchiale du même côté: je n'en trouvai point du côté droit, & l'aorte inférieure sournissoit dix troncs intercostaux, comme je l'ai fait observer.

Dans le neuvième cadavre, je trouvai les quatre artéres intercostales supérieures, qui venoient toutes d'une branche de la souclaviere de chaque côté; & dans ce sujet l'aorte inférieure ne fournissoit

que huit troncs intercostaux.

Dans le dixiéme cadavre, l'artére vertébrale ou cervicale gauche, fournissoit, deux lignes après sa naissance, une branche d'artére, qui descendoit perpendiculairement, & qui jettoit un rameau pour la premiere intercostale. La même branche après avoir descendu l'espace de quelques lignes, se recourboit & alloit s'anastomoser avec le premier rameau du premier tronc intercostal partant de l'aorte inférieure; de sorte que l'union de ces deux rameaux formoit la seconde intercostale gauche. La soûclaviere droite fournissoit une branche d'artére qui faisoit la même chose de ce côté; & l'aorte inférieure produisoit dix troncs intercostaux.

Dans les onze & douziéme cadavres, je ne trouvai point la premiere artére intercostale à chaque côté, mais dix pai-

res de troncs intercostaux partant de l'aorte inférieure; & la premiere paire se divisoit en deux rameaux pour les se-condes & troisiémes côtes, comme il est

expliqué dans le Mémoire.

On voit par cet exemple, qu'il y a beaucoup de variations dans l'origine des artéres intercostales supérieures. Je ne doute pas même que l'on n'en puisse rencontrer encore de différentes à celles que i'ai observées; mais comme les structures des parties qui se manifestent plus fouvent & plus constamment, doivent être la régle la plus générale, j'ai eu raison d'avancer que l'aorte inferieure sournissoit plus souvent les artéres intercostales supérieures. Ce qui donne beaucoup d'autorité à ce sentiment, est que M. Winflovo qui avoit d'abord voulu attribuer cette découverte à Riolan, n'en dit rien dans son Traité d'Anatomie, & se contente d'avancer, p. 373. que » quand » cette artére (celle qui fournit les in-» tercostales supérieures ) ne vient pas » du tronc de l'aorte descendante, elle » naît pour l'ordinaire de la soûclavie-» re . . . « Et plus bas, » quelquefois » elle part de l'aorte descendante, tantôt » par artérioles séparées, tantôt par un » petit tronc commun, qui se divise en » montant obliquement sur les côtes. «

des 3 Intercostales supérieures. 171 C'est ce que l'on voit dans le Mémoire & dans la figure donnés au Public quatre ans ayant qu'il sût permis de se servir

de ce passage.

Les veines-caves sont deux, une supérveines de la rieure & une inférieure. Ces veines, baze du comme je l'ai déja dit & sait graver, ne Cœur. sont point situées le long du milieu de la poitrine, mais elles sont dans sa cavité droite. La veine-cave inférieure n'a pas plus d'un travers de pouce de longueur dans la poitrine; & il est impossible de l'y appercevoir, qu'on n'ait auparavant ouvert le péricarde. La veine-cave supérieure est plus longue, puisque l'on peut lui trouver quatre travers de doigt dans l'homme fait.

L'union de ces deux veines dans l'oreillette droite du cœur, ou plûtôt dans le fac des deux veines-caves, est décrite par les Auteurs d'une façon à faire connoître qu'ils n'ont jamais observé cette mécanique, ou qu'ils ne l'ont vûe que dans les brutes.

La veine-cave supérieure dans l'homme, tombe presqu'en ligne perpendiculaire sur l'inférieure; à la dissérence néanmoins que le sac de l'oreillette droite est entre deux, & qu'on voit très peu de la continuité de ces deux veines.

Pour mieux faire sentir la construction

mécanique de la jonction de ces deux veines, il saut se les représenter comme si elles ne faisoient qu'un tuïau situé perpendiculairement le long de la poitrine, & que ce tuïau fût considérablement échancré dans son milieu : c'est la vraie mécanique des deux veines-caves. Or le fac de l'oreillette droite occupant ou étant attaché à toute la circonférence de cette grande échanreure, ne doit-on pas conclure qu'il reste peu de la substance du tuïau dans cet endroit? Voilà comme fe joignent les veines-caves dans l'homme, & c'est cet artifice singulier de la nature, qui empêche que le fang de la vei-ne-cave supérieure, ne foule celui de la veine-cave inférieure : car l'un & l'autre parvenus à l'échancrure, ils ne se trouvent plus arrêtés par les bornes du tuïau; ils se trouvent au contraire dans le grand fac des veines-caves; & aïant perdu de leur mouvement, par la raison qu'une liqueur en perd beaucoup en passant d'un' tuïau étroit dans un plus large, ils ne sont plus disposés à se gêner l'un & l'autre.

Usage de la valvule d'Éustache.

La valvule d'Eustache sert encore beaucoup à empêcher que le sang de la veinecave supérieure ne soule celui de la veinecave insérieure; car le sond de cette valvule étant du côté du bas-ventre, il permet au sang de la veine-cave insérieure d'entrer dans le sac; mais pour peu qu'il veuille rétrograder, il dilate cette valvule, qui bouchant la moitié du diamétre de la veine-cave inférieure, agrandit d'autant le sac de l'oreillette droite du cœur, ce qui fait que le sang se trouve plus disposé à entrer dans le ventricule antérieur. C'est une conjecture que je hazarde, mais elle me paroît aussi-bien sondée pour la veine-cave inférieure, que les valvules semi-lunaires le sont pour empêcher le sang des artéres de rentrer dans le cœur.

Il n'en est pas de même dans les brutes, car les veines-caves supérieure & inférieure, conservent non seulement beaucoup plus de leur tuïau, en se joignant dans le sac de l'oreillette droite, mais bien loin de tomber perpendiculairement l'une sur l'autre, comme dans l'homme, elles font encore un coude. Or ces coudes produisent une avance ou un angle considérable dans la jonction de ces deux veines; de sorte que les colonnes de sang se trouvant détournées par les coudes & par l'avance, sont moins dispofées à se refouler l'une & l'autre. Voilà la mécanique que les Auteurs décrivent uniquement, tirée de la dissection des animaux, mais qui est bien différente dans l'homme, comme je viens de le faire voir.

#### DE L'ORDONNANCE

#### Des Fibres motrices du Cœur.

Onsieur Winslow a fait connoître dans un Mémoire qu'il a donné à l'Académie Roïale des Sciences, en l'année 1711, que le cœur est un double muscle, dont le plus considérable forme le ventricule postérieur, autrement le gauche; & le moindre le ventricule antérieur, ou le ventricule droit.

Le septum medium, ou la cloison qui s'observe entre les deux ventricules du cœur, & que beaucoup d'Anatomistes attribuent toute entiere au ventricule postérieur, appartient à l'un & à l'autre de ces ventricules; c'est-à-dire, comme l'explique M. Winslovv, qu'elle est composée des fibres du ventricule postérieur ou gauche, & de celle du ventricule antérieur ou droit.

En un mot, pour se former une idée nette de la construction du Cœur, il saut s'imaginer qu'il n'est autre chose que deux petits sacs charnus, a dossés l'un à l'autre: ainsi cet adossement est ce qu'on appelle

Structure le septum medium. Ce qu'il y a encore de du Septum fingulier dans cette structure, d'autant cœur. plus merveilleuse qu'elle est difficile à dé-

velopper, est que les deux sacs charnus dont nous parlons, sont eux-mêmes recouverts & contenus dans un troisiéme sac charnu sort mince, & commun à tous les deux, puisqu'il les environne.

L'ordonnance & l'arrangement mécanique des fibres musculaires du Cœur, est tel qu'elles sont toutes coudées en angle, ou courbées en arc; & comme leurs extrémités regardent la baze, & le coude ou le milieu de l'arc, la pointe du Cœur, les Anatomistes se sont imaginés qu'elles ressembloient à un S de chistre; mais elles n'ont aucun rapport avec cette sigure, & sont seulement des arcs plus ou moins

longs & plus ou moins coudés.

Les deux extrémités de chaque arc fibreux ne sont cependant point paralleles, car l'une se jette d'un côté, & l'autre du côté opposé; ce qui sait que quand on les regarde de champ, elles laissent un espace entre elles. C'est une mécanique à peu près semblable à celle des ciseaux bien saits, dont l'envoilure jette une lame à droit, & l'autre à gauche, comme on l'apperçoit en les regardant de champ, lorsqu'ils sont ouverts.

Les fibres extérieures du Cœur vont obliquement de droit à gauche, & de gauche à droit : elles font communes à tous les deux ventricules, & fort minces. Elles se contournent autour de la pointe, sans aller jusqu'à son extrémité, & s'enfoncent en dedans pour remonter & aller sormer la surface interne des ventricules, mais principalement du ventricule postérieur ou gauche, & même ses colonnes. D'où l'on conçoit que les sibres les plus longues du Cœur, sont les plus extérieures, parce qu'elles vont de dehors en dedans; & celles qui sont dans l'entre-deux sont les plus courtes, & deviennent plus courbées à mesure qu'elles s'approchent de la baze.

Suivant cette description, le ventricule postérieur ou le gauche, a beaucoup plus de fibres que l'antérieur; aussi sont-elles plus croisées en tous sens, & d'une direction beaucoup plus irréguliere, puisqu'elles forment un grand nombre de plans & de couches différentes. Le plan extérieur du ventricule postérieur, paroît, par exemple, transversal. Quand on l'enleve, on en voit un qui va obliquement en descendant. Sous celui-là il y en a un, dont les fibres sont presque droites; & enfin sous ce dernier les fibres sont toutes droites. Si l'on enléve ce plan de fibres droites, on en voit un autre de fibres obliques; sous ce dernier, un de fibres transversales; sous celui-là, un de fibres qui commencent à monter, & enfin un dont les fibres montent tout-à-fait.

Pour bien entendre cette description, j'avoue qu'il seroit nécessaire qu'elle fût accompagnée de démonstration, ou pour le moins d'un grand nombre de figures : cependant pour peu qu'on réstéchisse sur la figure & la situation des fibres que je viens de décrire, qui ne sont ni spirales, ni en 8 de chiffre, on appercevra facilement que la contraction du Cœur ou torse, ou en vis, à laquelle cette structure imaginée avoit donné lieu, est gratuitement supposée, & que le Cœur se contracte dans tous ses points en même tems. D'où il suit en apparence, que la pointe du Cœur s'approche de sa baze dans la sistole.

Cette conséquence généralement suivie par tous les Anatomistes, est néanmoins détruite par M. Winslovo. Cet Anatomiste dit que la pointe du Cœur ne peut s'approcher de sa baze dans la sistole, parce que la pointe aïant moins de sibres que le milieu des ventricules, ellea par conséquent moins de sorce. Or les sibres du milieu des ventricules, & principalement celles du postérieur qui sont si croisées, étant plus nombreuses, les parois intérieures des ventricules seront plus approchées dans leur milieu, lorsque la sistole se sera ce qui ne peut arriver que la pointe & la baze même du Cœur, ne s'éloignent du milieu. Donc le Cœur s'allongera dans la sistole; & c'est dans cet état que la pointe serme & solide du Cœur, frappe l'extrémité antérieure de la sixiéme vraie côte.

Ce sentiment, quoique contraire à tout ce qu'on a écrit jusqu'à ce jour, paroît si vrai, que si on ne l'adopte pas, il est impossible de rendre raison du phénoméne suivant.

Tout le monde convient que lorsque le Cœur se contracte, pour lors les arteres se dilatent; & dans le tems que le Cœur se dilate, dans ce tems-là même les artéres se contractent. Tout le monde convient encore que lorsqu'on touche le pouls, on sent l'artére frapper le doigt dans le tems de sa dilatation.

Après ces vérités connues telles par tous les Phisiciens & les Anatomistes, l'on propose cette difficulté. Si l'on met un doigt sur l'artére radiale, ou sur toute autre artére, pour sentir son battement, & qu'en même tems on pose l'autre main sur l'extrémité antérieure de la fixiéme vraie côte du côté gauche, pour sentir aussi les battemens de la pointe du Cœur, on s'apperçoit que les battemens du Cœur & de l'artére, frappent les deux mains dans le même tems.

Or s'il étoit vrai que la pointe du Cœur.

s'approchât de sa baze, & la baze réciproquement de sa pointe, dans sa sistole ou contraction, comme on se l'est jusqu'ici imaginé, comment pourroit-on démêler ce phénoméne? Car ensin si la pointe du Cœur ne se faisoit sentir que dans sa diastole ou dilatation, où pour lors les parois des artéres s'approchent de la colonne de sang qu'elles contiennent, s'éloignent par conséquent de la superficie du corps, & ne peuvent par une suite nécessaire faire sentir leur battement, il s'ensuivroit que la pointe du Cœur & les artéres, ne pourroient srapper deux mains dans le même tems. \*

Enfin, pour achever l'histoire du Cœur que nous avons suffisamment détaillée dans ce Chapitre, nous pouvons regarder ses ventricules comme deux pompes, ou corps de seringues à deux tusaux, afin de donner sortie par l'un, & entrée par l'autre. N'en est-ce pas-là plus qu'il n'en faut, pour prouver que le Cœur est le

principal organe de la circulation?

#### REFLEXIONS.

Ces nouvelles explications que j'avois tirées du Mémoire de M. Winflouv ci-

<sup>\*</sup> Les Réflexions suivantes regardent ce fait.

dessus cité, & amplissées dès ma premiere édition, de quelques observations, excitérent une contestation entre deux prétendans à une chaire de Prosesseur en Médecine de Montpellier. Comme la question sur proposée à l'Academie des Sciences, je vais faire ici l'extrait de son Histoire pour en instruire ceux qui ne lisent pas ces Ouvrages.

### EXTRAIT

De l'Histoire de l'Académie Roïale des Sciences, année 1731.p.24.

#### SUR LE CHANGEMENT

De figure da Cœur dans la Sistole.

Le fang de toutes les parties du corps rapporté par les veines dans les deux oreillettes du Cœur, l'une droite, l'autre gauche, n'y séjourne qu'un instant, pendant lequel ces deux vaisseaux le tiennent rensermé au moïen de certaines valvules, qui ne lui permettent pas de sortir. Mais dans l'instant suivant, elles lui permettent en s'abaissant vers la pointe du Cœur, & s'applatissant vers ses parois,

au lieu qu'elles étoient auparavant tendues & soulevées, alors le sang entredans les deux ventricules, qui s'ouvrent & se dilatent pour le recevoir. C'est-là la Diastole du Caur. Enfin, il faut que le fang forte des ventricules pour entrer dans les artéres qui alors se dilatent, & ont leur diastole, & cela se fait par la contraction ou sistole du Cœur, qui en diminuant la capacité des ventricules en chasse le sang. Ce que nous avons appellé le premier instant est le même que ce dernier, qui ne doit pas être pris pour un troisième : dans le moment de la sistole du Caur, les valvules doivent empêcher que le sang contenu dans les oreillettes n'en sorte pour tomber dans les ventricules, lorsqu'ils doivent se vuider du sang qu'ils contiennent déja. Le moment de la sistole du Cœur est aussi le même que celui de la diastole des artéres, pendant lequel on fent leur battement. Le Cour étant certainement un muscle, quoique d'une construction particuliere, on compte sa diastole ou relâchement pour son état naturel, & sa sistole pour un état en quelque sorte sorcé par l'intervention d'une cause étrangere, tels que feroient les esprits animaux.

Lorsque le Cœur, qui étoit en diastole, vient à être en sistole, il faut néces-

sairement qu'il change de figure pour ce fecond instant, & que par ce changement il chasse le sang hors de ses ventricules. Ce qui s'offre d'abord à l'esprit, c'est que le Cœur s'accourcira, c'est-àdire, que la ligne qui va de sa baze à sa pointe diminuera de longueur; mais il est possible aussi que la ligne qui dimi-nuera sera la perpendiculaire à cette premiere, celle qui passe par le milieu des deux ventricules, auquel cas le Cœur se retrécira: il est visible que de l'une & de l'autre façon le fang sera poussé hors des ventricules. Dans le cas où le Cœur se racourcit, on conçoit qu'il doit en même tems s'élargir, & dans le cas où il se retrécit, on connoît qu'il doit s'allonger, & qu'ainsi les deux cas du racourcissement & du retrécissement sont opposés & incompatibles; mais en y faisant un peu d'attention, on voit qu'absolument le Cœur peut s'accourcir sans s'élargir, ou se retrécir sans s'allonger, qu'il peut même se contracter en tous sens à la fois, comme feroit une sphére d'une matiere spongieuse, dont tous les diamétres s'accourciroient ensemble & également. Il se forme des opinions distérentes, lorsqu'entre ces différentes manieres, dont il est possible que la sistole se fasse pour

produire l'effet qu'elle produit certainement, on en choisit quelqu'une à l'exclusion des autres.

A Montpellier il s'éleva sur cette matiere une contestation entre deux Prétendans à une chaire de Professeur en Médecine; l'un soutenoit que dans la sistole le Cœur s'accourcit; l'autre qu'il s'allonge: & la question sut proposée à l'Académie des Sciences.

M. Hunaud, que l'on chargea d'un examen particulier, commença par ramasser les autorités des Anatomistes les plus célébres. Harvée, Lower, Stenon, M. Vieussens, sont pour le racourcissement: Schelengius, Borelli & quelques autres encore sont pour l'allongement, ou simplement nient le racourcissement. Sur-tout M. Winflow, dans un Mémoire imprimé en 1725. parmi ceux de l'Académie, a semblé se déclarer pour ce dernier parti, puisqu'il traite d'erreur l'opinion que le Cœur s'accourcisse dans la sistole. Son autorité faisoit une grande partie de la force de celui des deux Difputans, à qui elle étoit favorable.

On vint ensuite à l'expérience; M. Hunaud examina & sit voir les Cœurs de plusieurs animaux ouverts en vie, Chiens, Chats, Pigeons, Lapins, Carpes, Grenouilles, Viperes. Cette voie, qui est en

général la plus fûre, ne l'est pas tant ici. Les Cœurs de ces animaux dans l'état où on les prend, ont des mouvemens si irréguliers, si changeans, si convulsis; tantôt si lents, tantôt si précipités, qu'il est très-difficile de sçavoir bien précisément ce qu'on voit, & ceux qui n'avoient pas les yeux bien accoutumés à ces sortes de spectacles, n'osoient rendre aucun témoignage positis. Pour M. Hunaud il assura, sans hésiter, qu'il voïoit

toujours le Cœur se racourcir.

Il ne faut point se croire engagé d'honneur à soutenir ce qu'on a avancé, seulement parce qu'on l'a avancé : il y auroit bien plus d'honneur à s'en dédire, mais il est très-légitime de ne se pas laisser imputer plus que ce qu'on a dit, & de se renfermer dans ces bornes. M. Winflow, que l'on regardoit comme obligé à foutenir l'allongement du Cœur, ne l'étoit pas à parler exactement ; il n'étoit pas vrai, selon lui, que le Cœur se racourcît dans la sistole, & il étoit vrai qu'il se rétrécissoit, mais il pouvoit se retrécir sans s'allonger, & cela suffisoit à M. Winflow.

Il avoit été autrefois dans l'opinion la plus commune, mais aïant fait attention à une remarque de l'illustre Alphonse Borelli, que les fibres longitudinales du Cœur, celles qui vont de la baze à la pointe, sont en beaucoup moindre quantité que les transverses, il conçut que dans la sistole c'étoient donc les transverses qui faisoient le plus grand esset, & que par conséquent leur contraction ou racourcissement devoit rétrécir le Cœur, tandis que la contraction des longitudinales pourroit ne pas l'accourcir. Il faut entendre ici par sibres longitudinales & transverses, non seulement les directes, mais encore les obliques.

Tandis qu'on en étoit-là dans l'Académie, M. Bassuel, Chirurgien de Paris, y vint lire sur ce sujet, un Mémoire qui sut écouté avec assez de satisfaction. Il tenoit pour le racourcissement du Cœur, & se fondoit principalement sur le jeu

des valvules.

Posées, comme elles sont, de chaque côté du Cœur, entre l'oreillette & le ventricule correspondant, il est certain que leur sonction est de laisser tomber le sang de l'oreillette dans le ventricule pendant la diastole du Cœur, & d'empêcher pendant la sistole que le sang ne continue de tomber ainsi, parce que le ventricule trop plein ne permettroit pas au Cœur de se contracter, & de pousser dans l'artére correspondante le sang que le ventricule contient. Pour cela, il saut que les valvules s'abaissent dans la dia-

stole, & se relevent dans la sistole, de maniere à fermer les oreillettes, & à en empêcher la communication avec les ventricules. Le mouvement des valvules dépend des filets tendineux auxquels elles font attachées, & qui partent de certaines colones charnues vers la pointe du Cœur. Quand ces filets qu'on peut d'abord supposer lâches, le deviennent moins, par quelque cause que ce soit, ils tirent les valvules en embas, les appliquent contre les parois du Cœur, de forte que le sang passe librement des oreillettes dans les ventricules. Quand au contraire les filets sont plus lâches, ils permettent aux valvules de se détacher des parois, elles remontent, & se placent entre elles de la maniere nécessaire à sermer l'issue de leurs oreillettes. Il est visible que le premier mouvement des valvules se fait dans la diastole, & le fecond dans la sistole. Donc le moment de la sistole est celui où les filets tendineux sont relâchés. Or ils le sont quand la pointe du Cœur s'approche de sa baze, car alors ils deviennent trop longs pour pouvoir tirer les valvules en embas: donc le moment de la sistole est celui où la pointe du Cœur s'approche de sa baze, & il faut qu'elle s'en approche, afin que dans ce moment-là le sang des oreillettes ne tombe pas dans les ventricules. Donc le Cœur s'accourcit dans la sistole.

Cela se peut confirmer par une observation que l'on sait sur les Cœurs morts. Les valvules y sont appliquées contre les parois, ainsi qu'elles doivent l'être, pour laisser tomber le sang dans les ventricules, & l'on voit à l'œil que pour les relever, il saudroit que les filets tendineux, qui les avoient abaissées par leur accourcissement, vinssent à l'allonger, ou à devenir lâches, ce qui arriveroit si la pointe du Cœur s'approchoit de la baze. Les valvules qui étoient demeurées dans l'état où la diastole les mettoit, se seroient donc relevées dans la sistole suivante par le racourcissement du Cœur.

L'expérience, que M. Bassuel rapporte de Lower, étoit encore plus décisive. Lower, après avoir rempli d'eau un ventricule, pressoit le Cœur du côté de sa pointe pour le racourcir un peu, & on voïoit aussi-tôt les valvules se hausser, & s'ajuster ensemble de saçon à ne laisser point fortir la liqueur qui étoit au-dessous d'elles. L'esset étoit encore mieux marqué, & plus complet, quand M. Bassuel ajoutoit une legére pression du côté de la baze, & une autre latérale.

Il a renversé aussi l'expérience de Lovver, en allongeant par quelques pe-

tits artifices assez délicats, & en pressant ensuite un Cœur dont un ventricule étoit plein d'eau; l'eau en est sortie très-facilement, & s'est jettée dans l'oreillette. La sistole feroit restuer de même le sang dans les oreillettes, si le Cœur s'allongeoit.

Ce qui fait conclure ici que le Cœur ne s'allonge point, ou s'accourcit dans la fistole, c'est que l'état des valvules, qui doivent alors être élevées, demande que leurs silets tendineux soient relâchés, our plus longs, & ce raisonnement cesse, si dans ce même tems, ces filets peuvent n'être pas plus longs. Or M. Winstown croit que ces silets peuvent ne l'être pas, & qu'il suffiroit que les colonnes, qui leur servent de baze, s'allongeassent dans la sistole.

On peut répondre aussi aux expériences de Louver, & de M. Bassuel, que quand dans un ventricule rempli d'eau, & ensuite comprimé, parce qu'on a rapproché la pointe du Cœur de sa baze, les valvules se soulévent, & serment le ventricule, ce n'est là qu'une suite du mouvement imprimé à l'eau, par lequel elle remonte un peu, & éleve les valvules qu'elle rencontre en son chemin. Les silets leur permettent ce jeu, mais ils n'en sont pas la cause.

Nous n'avons point parlé d'un article,

qui n'a pas laissé d'être touché. Dans le moment de la pulsation des artéres, qui est celui de la sistole, on sent le Cœur qui vient battre contre les côtes, & on juge que c'est par sa pointe qu'il bat. Il est assez naturel de croire qu'il est donc allongé, & qu'il étoit plus court, ou qu'il avoit sa pointe plus proche de sa baze dans le moment précédent où cette pointe ne touchoit pas aux côtes. Donc le Cœur s'allonge dans la sistole. La conclusion seroit bien sûre, si le Cœur étoit fixe & inébranlable dans une place, mais il ne l'est pas, les vaisseaux, avec lesquels il a connexion, lui fouffrent un peu de mouvement. M. Winflouv avoit déja dit ailleurs que la masse du Cœur peut glisser dans le péricarde dont elle est enveloppée, & M. Bassuel prouvoit par des expériences, que chacun peut faire sur soi même, combien la position de cette partie peut varier.

Il faut avouer que tout ceci n'aboutit qu'à des incerritudes, mais les incertitudes font des espéces de lumieres qui peuvent mener à la connoissance du vrai; au lieu que des décissons hardies & précipitées nous en éloignent. Il ne saut pas que l'Académie des Sciences abuse de son nom & de sa réputation pour décider trop vîte.

# 

#### CHAPITRE V.

Des Poûmons, & de ses dépendances.

Les Poûmons font deux grosses maffes spongieuses, qui occupent la plus grande partie de la cavité de la poitrine. Ils sont convexes par leur surface antérieure, inégalement caves & élevés par la postérieure, & un peu échancrés par l'inférieure; de sorte que si l'on veut les comparer à un pied de bœuf, il saut les

regarder par derriere.

Les Poûmons en général sont composés de deux lobes, un gauche & l'autre droit, dont les surfaces qui regardent les côtes sont convexes, & leur bord antérieur est séparé par le médiastin; observant néanmoins que le bord antérieur du lobe gauche & inférieur, ne descend pas perpendiculairement sur le diaphragme, mais qu'il a une grande échancrure dentelée à sa circonférence, comme M. Winstow l'a observé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences; de sorte que cette grande éch incrure est si bien prise dans l'épaisseur du Poûmon, que quand on soufle ce viscére, il ne couvre point le péri-

carde dans cetendroit, malgré la grande extension que l'air lui donne. D'où l'on voit manifestement, que cette échanceure, qui est vis à-vis la pointe du Cœur, ne couvre jamais cette pointe (comme l'obferve M. Winstow,) (a) même dans la

plus forte inspiration.

Ceci ne démontre t-il pas combien l'Auteur de la nature est attentif aux différentes fonctions des ressorts de la machine humaine? En effet, sans cette prévoïance infinie du grand Architecte, n'eussions-nous pas été continuellement accablés de douleurs ou d'inflammations au poûmon gauche, puisque la pointe du cœur l'eut à tout moment frappé? Mais par cette sage précaution, le poûmon gauche peut se dilater même autant qu'il est possible, sans se trouver sous les coups, souvent assez forts, de la pointedu cœur; ce qui fait qu'on la sent battre en cet endroit, n'y aïant rien entre elle & les côtes, que le péricarde qui l'enveloppe. On doit donc inférer de cette vérité constante, qu'il est faux de dire que les Poumons embrassent entierement le cœur dans leur dilatation.

Comme nous avons fait connoître que les cavités de la poitrine n'étoient point

<sup>(</sup>a) Exposition Anatom. p. 598.

d'une égale grandeur, & que la droite étoit beaucoup plus spacieuse que la gauche; il semble que les Poûmons devroient se ressentir de ce désaut de simétrie: c'est aussi ce qu'on remarque au Poûmon droit qui est plus grand que le gauche, puisqu'il est divisé en deux lobes & demi, pendant que le gauche n'en a pour l'ordinaire que deux.

Mais une question qu'on pourroit me faire, est de sçavoir comment & dans quel endroit de la poitrine, les Poûmons sont attachés, car il est à présumer qu'ils n'y sont pas vacillans. Il est vrai que les Anatomistes que j'ai lûs n'en sont point de mention, du moins ceux qui ont précédé cet Ouvrage; c'est cependant une chose qui ne me paroît pas indissérente.

Pour être instruit de l'attache de chaque Poumon à la parois intérieure de la poitrine, il faut sçavoir que la trachée-artére, en entrant dans cette cavité, se trouve dans le mediastin même, je veux dire, entre les deux plévres. Or dans cet endroit elle se divise en deux rameaux considérables qu'on appelle les Bronches, dont l'une se jette à droit & l'autre à gauche, comme je l'ai déja dit. Chacune de ces bronches se joint avec une artére & une veine poûmonaire, & tous les trois forment

forment un paquet de vaisseaux, qui percent le mediastin à peu près dans le milieu de la poitrine, & se dispersent dans le poûmon de leur côté. C'est cet endroit du poûmon qui doit naturellement être attaché au mediastin, & que l'on peut appeller la racine du poûmon, toutes les autres adhérences, s'il s'en trouve, étant contre nature.

Passons à la substance du poûmon qui est un arrangement & un épanouissement d'une portion celluleuse, & de quatre sortes de vaisseaux; sçavoir aëriens, sanguins, nerveux, & si l'on veut limpha-

tiques.

Les vaisseaux de la premiere espéce font les bronches : ces bronches compofent la plus grande partie du poûmon; elles sont formées de différens segmens de cercles cartilagineux, qui diminuent de grandeur à mesure qu'ils avancent, sont unis les uns avec les autres par une membrane blanchâtre assez forte, semblent même comme s'engager les uns dans les autres, du moins les inférieurs dans les supérieurs, & perdent à la fin leur consistance cartilagineuse, pour se terminer dans des vésicules membraneuses d'une figure angulaire très-différente, puisqu'il y en a de quadrangulaires, de romboïdes, &c.

Ces cellules sont arrangées autour des ramifications des bronches, par crochetées, comme des groseilles, & jointes & unies ensemble par la substance celluleuse qui se trouve parsemée d'une grande quantité de vaisseaux sanguins, de quelques ners, & même de vaisseaux limpha-

tiques.

Les vaisseaux sanguins qui aident à sormer la substance des poumons, sont de deux sortes; les uns lui portent la nourriture, les autres sont de gros vaisseaux qui suivent les ramifications des bronches, & sejettent sur les cellules dont nous venons de parler, qu'elles environnent; sur chacune desquelles elles sorment un réseau vasculaire, dont le merveilleux tissu est capable de donner de l'exercice aux esprits les plus mécaniciens.

Si l'on veut se donner cette satisaction, il saut souffler le poûmon d'une grenouille, & au moien de sa transparence, l'on y verra très - aisément la structure surpre-

nante dont je parle.

Tout cet appareil est lié, uni ensemble par le moien du tissu cellulaire dont j'ai parlé: ce tissu entourre & enveloppe toutes les parties que je viens de décrire dans le poûmon, & semble même former une tunique à cet organe. Le tout est couvert par les sacs des deux plévres, & qui forment dans cet endroit le médiastin. L'usage des poûmons est de recevoir l'air par l'inspiration, d'en communiquer les esfets au sang, & de le chasser par l'expiration.

## EXPLICATION De la seiziéme Planche.

A PREMIERE figure représente le ventricule droit ou antérieur du cœur ouvert, de saçon qu'on peut voir dans leur entier par cette seule coupe, les valvules Tricuspides & Semi - lunaires dont nous avons ci-devant parlé.

A. Le sac des veines - caves dans son

entier.

BB. Le ventricule antérieur ou droit du cœur,

CCC. Les valvules Tricuspides, deux antérieures & une postérieure. On n'a pû dessiner les trois petites valvules triscupides dont j'ai parlé, parce qu'à cause de leur petitesse, il saut une coupe particuliere pour les manisester.

DD. Les colonnes charnues qui donnent attache aux petits cordages tendi-

neux des valvules Tricuspides.

E. L'artére poûmonaire ouverte de facon qu'on voit ses trois valvules semilunaires en leur entier. Il est inutile de mettre des caracteres pour indiquer ces trois valvules; il faut seulement saire attention à leur bord supérieur, qui représente deux demi-croissans bornés par un petit bouton tendineux au milieu. De plus, le fond se termine par une espéce d'angle.

LA SECONDE figure représente la crosse de l'aorte ouverte tout le long de sa partie antérieure, afin d'y voir les

éprons dont on a parlé.

A. Le cœur à peu près dans sa situa-

tion.

B. L'artére poûmonaire qui n'est point ici dans sa situation, mais on a passé l'aorte au-devant, asin de mieux voir le dedans de ce canal.

C. La souclaviere droite.

D. La carotide droite qui part, comme l'on voit, de la soûclaviere du même côté.

E. La carotide gauche. F. La foûclaviere gauche.

GGG. Les avances ou éprons qui fendent la colonne de liqueur, & l'obligent d'enfiler en partie les trois branches dont on vient de parler, qu'on appelle en général l'aorte supérieure.

LA TROISIE'ME figure représenre la poitrine ouverture, de façon qu'on y voit les poûmons soufflés, & le péricarde

dans fa lituation naturelle.

AA. Les côtes cassées & jettées en dehors.

B. La veine soûclaviere gauche.

C. L'artére poûmonaire.

D. Le péricarde dans sa situation naturelle, où l'on voir qu'il n'est point entiérement recouvert des poûmons, quoiqu'ils soient extraordinairement dilatés.

EE. Les poûmons droit & gauche souf-

flés.

F. La grand échancrure dentelée du poûmon gauche qui est toujours à l'endroit & vis-à-vis la pointe du cœur. Dans le tems que l'on dessinoit cette sigure, l'on fouffloit continuellement le poûmon, qui étoit par conséquent alors dans la plus grande dilatation qu'il puisse avoir. Cette échancrure est cependant très-marquée, laisse à découvert toute la partie gauche de la baze du péricarde, dans laquelle est contenue la pointe du cœur. Il suit donc que le grand Architecte n'a fabriqué cette échancrure, que pour laisser la pointe du cœur libre dans ses mouvemens', & qu'il faut être aveugle ou entêté pour ne pas reconnoître une telle vérité, ou pour avancer qu'il y a d'autres parties du cœur que sa pointe, qui battent dans cet endroit. Il est si vrai que cette échancrure n'est telle, que pour laisser la liberté à la pointe du cœur,

qu'elle s'est trouvée au poûmon droit du cadavre ouvert par M. Foubert, comme je l'ai rapporté à la page 125. de ce Volume.

Cette remarque importante, peut servir beaucoup à décider la question que l'Académie des Sciences a laissée indéci-

se, comme on vient de le voir.

Avant de finir ce Chapitre, nous allons donner une courte notion de la Tra-

chée-artére & de l'afophage.

Ces deux parties sont deux tuïaux assez amples, qui du fond du gozier descendent le long du cou. Le plus antérieur est celui qu'on appelle la Trachéeartére, dont la partie supérieure est nommée le Larinx & l'inférieure sont les bronches, desquelles j'ai déja dit quelque chose. Le second tuïau beaucoup plus charnu que le précédent, est situé à la partie gauche & postérieure de la Trachée-arière: c'est l'æsophage, dont la partie supérieure s'appelle Pharinx; & l'inférieure après avoir descendu tout le long de la poitrine, traversé le diaphragme, forme l'orifice supérieur de l'estomach, qui n'est qu'une continuité de ce tuïau.

Le premier de ces deux canaux donne passage à l'air qui entre & sort du poûmon, & le second sert à conduire les alimens tant solides que fluides, dans l'estomac, & à leur donner lieu de rétrograder quand

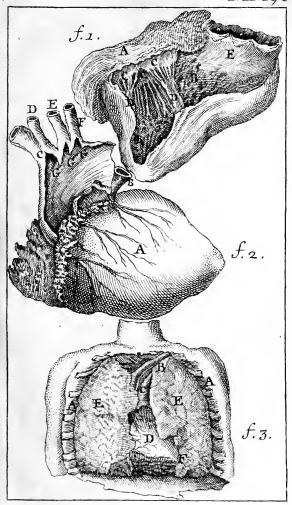



par le vomissement ils sont obligés de sor-

tir de l'estomac.

Je n'insiste point sur la structure de ces parties, il suffit de dire que l'afophage a les mêmes tuniques que l'estomac & les intestins, que les deux premieres glissent sur les'deux secondes, de façon qu'on pourroit les séparer & en sormer deux asophages. Quant à la Trachée-artére, c'est un tuïau en partie membraneux & en partie cartilagineux. Ses cartilages ne sont point des anneaux, mais bien des segmens de cercles cartilagineux : ainsi la partie postérieure de la Trachée-artére est toute membraneuse, non pas pour loger l'asophage & favoriser la descente des alimens, comme l'avancent presque tous les Auteurs, puisque l'a sophage est au côté gauche de la Trachée-artère, un peu plus postérieurement, mais pour que les segmens de cercles cartilagineux puissent se resserrer, & que la Trachée-artére ait la liberté de se retrécir, de même qu'elle a celle de se racourcir par la coupe en talud de chaque cartilage, qui s'agencent les uns dans les autres.

Le célébre M. Morgagni a reconnu cette vérité, puisqu'après avoir rapporté le passage de Willis, qui dit que les cartilages de la Trachée-artére ne sont point achevés pour ne point empêcher la

Liiij

#### 200 La Trachée-artére.

déglutition; il ajoute, » quoique je ne » nie pas absolument cet usage, je puis » affurer cependant que ce n'est pas son » principal, ou au moins l'unique cause » qui fait que les cercles ne sont pas tout-» à-fait achevés, puisqu'il y a assez d'ap-» parence que cette structure est ainsi, » pour que le diamétre de la Trachée-» artére, qui est destiné à se contracter, » puisse le faire facilement : ce qui me » fonde dans cette opinion, c'est que » non seulement la portion de la Tra-» chée-artére qui répond à l'œsophage, » mais aussi l'un & l'autre rameau des » premieres bronches, jusqu'à ce qu'ils » soient parvenus aux poûmons, sont éga-» lement construits de ces anneaux ébré-» chés. « Etsi non pertinaciter negavero; contendam tamen, non eam potissimam, aut certe non unicam esse causam cur sint imperfecti, cum id esse factum, ut aspera arteria diameter pro re nata contrahi possit, illud satis indicio sit, quòd non modò ea pars ejusdem arteria, qua asophago incumbit, verum etiam primorum bronchiorum usque ad pulmones uterque ramus ex imperfectis pariter annulis compingatur. Morgagn. Adver. V. Animad, XXXI.



T. II. 201.

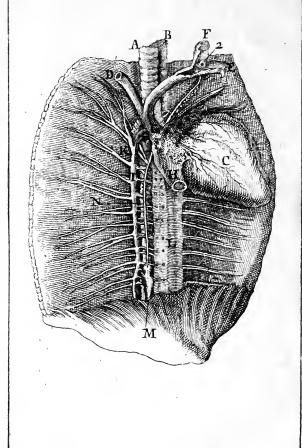

#### EXPLICATION

## De la dix-septiéme Planche:

Ette Figure représente la poitrine ouverte de façon à y voir plusieurs parties disséquées dans leur situation nalurelle.

A. La trachée-artére où l'on voit les fegmens de cercles cartilagineux, & comme elle se divise d'abord en deux rameaux considérables qu'on appelle les bronches,

B. L'œsophage qui n'est point exactement derrierre la trachée-artére, mais un peu à gauche.

C. Le cœur qui est un peu porté à gauche, asin de voir clairement les par-

ties qu'il cache.

D. La veine souclaviere droite qui est naturellement plus perpendiculaire; mais comme le cœur est un peu plus à gauche qu'il ne doit être, il y porte la veine dont

je parle, & la rend plus oblique,

E. La veine souclaviere gauche qui est beaucoup plus longue que la droite, & qui traverse presque toute la partie supérieure de la poitrine. Elle est ouverte pour des raisons que l'on va dire.

F. La jugulaire interne du côté ganche, qui se dégorge dans la souclaviere du même côté. Cette veine est ouverte, aussi-bien que l'endroit de la soûclaviere qui la touche, pour faire voir par quelle mécanique le canal Thorachique vient s'y ouvrir.

G. La veine-cave supérieure, qui commence à l'endroit où les deux soûclavieres s'unissent.

H. La veine-cave inférieure, qui de même que la supérieure, va se dégorger

dans le sac des veines-caves.

I. La veine Azigos dont la mécanique La veine A- est fort jolie. On voit que sa partie supézigos forme rieure forme une crosse: ainsi dans la comme l'a- poitrine il y a crosse artérielle & crosse veineuse. Mais ce qui est admirable dans cette veine, c'est qu'elle sournit les intercostales de la même façon que l'aorte inférieure du moins celles du côté droit. En effet, qu'on observe le premier tronc intercostal K. on le voit jetter d'abord un petit rameau qui va à la premiere côte: le même tronc fait ensuite quelque chemin, puis il se divise en deux rameaux qui vont à la seconde & troisséme côte, d'où l'on voit qu'il n'y a que dix troncs de veines intercostales pour les douze côtes, & cela parce que le premier tronc fournit à trois côtes, Il n'en est pas de

DILC.

même du côté gauche, car deux ou trois troncs se réflechissant, sournissent les intercostales de ce côté.

L. L'aorte inférieure ouverte tout le long des artéres intercostales du côté droit, & jettée ensuite du côté gauche. Par cette coupe on voit le dedans de l'aorte inférieure, & dix paires de trous qui sont les embouchures des dix paires de troncs intercostaux, dix de chaque côté. Sur quoi il saut observer que toutes ces embouchures sont à la partie postérieure, que les trous de chaque paire sont fort près les uns des autres, & que les quatre premieres paires, ou les supérieures, sont très-proches & très-serrées, comme nous l'avons déja observé dans la quinziéme Planche.

M. Le réservoir du chile, ou de Pecquet, qui est une petite poche membraneuse située sous le second muscle du diaphragme, ou des deux muscles inférieurs du diaphragme, celui qui est à

droit.

N. Le canal thorachique de l'homme, qui passe sur les artéres intercostales, entre l'aorte & l'azigos; & quand il est parvenu à la troisième vertébre du dos, il s'incline de droit à gauche, passe derriere la crosse de l'aorte, les bronches, l'arfophage, &c. & montant obliquement

204 La Trachée-artére.

par derriere la veine soûclaviere gauche; s'ouvre à la partie postérieure de la jugulaire, dans l'endroit où elle se dégorge dans la soûclaviere.

Il faut observer qu'il y a une petite valvule dans l'endtoit où le canal thora-chique se dégorge, qui empêche le sang de la jugulaire & de la soûclaviere d'entrer dans le canal, comme on peut le vois à cette marque 2.





# TROISIE'ME PARTIE DE L'ANATOMIE

### DES VISCERES,

Dans laquelle on traite de ceux qui font contenus dans la tête:

#### CHAPITRE PREMIER.

De la Dure-mere.

Orsqu'on a scié le crane, & qu'on a enlevé toute la calotte osseuse de la tête, on apperçoit une membrane, dont la figure qu'elle emprunte en partie du cerveau, paroît sphérique, & d'un tissuré en recouvre une autre beaucoup moins épaisse & moins forte, & l'une & l'autre sont appellées Meninges, signissication grecque qui veut dire Mere, parce que les Anciens s'imaginoient que ces membranes donnoient origine à toutes celles du corps; & comme celle donz

nous faisons l'histoire, est plus forte; plus épaisse, & d'un tissu plus serré, ils

l'ont appellée Dure-mere.

Pour entrer avec méthode dans la connoissance de cette membrane, nous allons y considérer sa composition, ses adhérences, ses replis, ses allongemens, ses vaisseaux tant sanguins que nerveux, ses

glandes & ses usages.

tion de la

Quant à la composition de la Dure-Composimere, nous pouvons dire, que si nous avons fait voir que le péritoine & la plévre n'avoient qu'une véritable lame, & Dure-mere. que ce qu'on appelloit lame externe dans ces membranes, n'étoit qu'une substance cellulaire & folliculeuse, nous pouvons dire, dis-je, que nous ne trouvons pas la même structure dans la Dure-mere, puisqu'à l'examiner de près, elle est réel-lement composée de deux lames dont les fibres se croisent obliquement. Ces lames font collées & appliquées l'une sur l'autre, mais elles se séparent & s'écartent en quelques endroits, comme nous le ferons remarquer dans la suite.

Pour s'affûrer de la duplicité de la Dure-mere, il y a une expérience à faire qui ne demande pas une grande habileté:

Preuve de c'est de la frôler entre deux doigts, comla duplica-me si on vouloit la rouler; pour lors on Dure-meie, s'apperçoit de deux lames, parce qu'on les sent glisser l'une sur l'autre, chacune étant comme collée au doigt qu'elle touche.

Les adhérences de la Dure-mere sont les secondes particularités que nous allons y confidérer. Elles sont à tou-te la parois intérieure de la boëte osseuse qui la renserme, par le moïen de sa lame externe; mais ces adhérences. ne sont pas également fortes dans tous les endroits du crane, ni dans tous les âges. La lame externe de la Dure-mere est au contraire plus étroitement unieavec le crane, aux endroits des sutures, dans les traces des sinus, & sur tout à la baze du crane, d'où on ne peut la féparer que très-difficilement. Ces adhérences sont encore plus intimes dans les enfans que dans ceux qui sont fort avancés, parce que dans ceux-ci, je veux dire dans les adultes, les filets nerveux & les vaisseaux sanguins qui contractent ces adhérences, font comme étranglés, s'usent & s'effacent en partie par la dureté des os, qui devient toujours de plus en plus considérable. Nous dirons encore quelque chose des adhérences de la Dure-mere, en parlant de ses usages, mais nous ne devons pas obmettre que toutes ces adhérences ne sont sormées que par sa lame externe, & que l'interne n'en

contracte aucune. Au contraire elle est lice, polie & toujours mouillée d'une humeur limpide.

Les troisièmes attentions que nous devons faire à la structure de la *Dure-mere*, Les replisregardent ses replis. Les Auteurs ne font

de la Dure-aucune différence entre les replis de la mere font autres que Dure-mere & ses allongemens; ils met-les allonge-tent le tout sous la même classe, & nommens de cette mem-ment les uns & les autres, des allonge-brane.

Mens Or comme ces deux parties nous ont paru sort dissérentes, nous avons crû que nous devions le faire sentir, & dire que les replis de la Dure-mere ne sortent point du crane, & sont seulement sabriqués par sa lame interne.

Le premier Le premier de ces replis est une cloirepli de la son transversale, sormée par l'allongement Dure-mere, de la lame interne de la Dure-mere, de la la tente du même saçon que nous avons sait connoîcervelet.

tre que la partie membraneuse du péritroine, formoit, en se jettant en dedans, des ligamens de plusieurs especes. Ce repli est appellé la Tente du cervelet, qui paroît attachée en arriere, le long de la partie moienne & transversale de l'occipital, & en devant le long de l'angle supérieur de chaque apophise pierreuse: mais elle laisse entre les pointes de ces deux apophises, une échancrure ceintrée ou demi circulaire, dont le bord est sort épais, & forme comme deux cordons qui se prolongent jusqu'aux apophises de l'os sphénoïde. Cette échancrure dont le ceintre est du côté de l'occipital, donne

passage à la moëlle allongée.

La tente du cervelet sépare & divise la cavité du crane en deux grandes loges, dont la supérieure qui est beaucoup plus grande, est destinée pour le cerveau, & l'inférieure & postérieure renferme nonseulement le cervelet, mais le met à couvert des compressions des lobes postérieurs du cerveau qui sont appuiés sur cette cloison. Une difficulté qui se préfente touchant les fonctions de cette tente, est de concevoir comment une simple membrane, située transversalement, peut soutenir un organe aussi lourd & aussi délicat que le cerveau. Secondement comment une telle membrane peut en même tems couvrir un autre organe d'une nécessité aussi indispensable que le cervelet, & dont la moindre compression causeroit la mort ou de grands defordres. Comment enfin cette membrane peut tenir l'un & l'autre de ces organes, dans des loges d'où ils peuvent répandre leurs faveurs au reste de la machine. J'avoue que ceci mérite l'attention des esprits mécaniciens. Mais quand on réflechit sur la position singuliere de la

ration!

tente du cervelet, qui paroît être la con-Position mécanique tinuité du fecond repli de la Dure-mere, de la tente du cervelet, & dont je vais parler; quand on pense & d'où rè= que son milieu est beaucoup élevé & fortement tendu par ce repli, & que ses fulte fon ufage. parties latérales s'inclinent obliquement pour contracter enfin les attaches que je viens d'assigner, on conçoit facilement que cette position ingénieuse de la tente, forme non seulement une loge sûre au cervelet, mais tend encore à pousser à droit & à gauche les portions du cerveau, & à se débarrasser toûjours du fardeau qui

Le fecond repli de la Dure-mere, est nommé la Faulx.

Le second repli de la lame interne de la Dure-mere, est la Faulx, ainsi nommé par la ressemblance qu'il a avec une faulx. En estet, d'une baze large il sorme un ceintre qui diminue peu à peu, & se termine antérieurement par une pointe qui embrasse de chaque côté l'apophise Crisla Galli. La petite courbure de ce repli représente le tranchant de la faulx, tandis que sa grande courbure est plus épaisse, & imite assez bien le dos de la faulx.

pourroit l'opprimer. Quel sujet d'admi-

La baze ou la partie large de ce repli femble élargir pour former, comme je l'ai déja dit, la cloison horisontale que nous avons appellée la Tente du cervelet. On peut regarder l'union de ces deux replis, comme un vrai chef-d'œuvre de la nature; car par cette sage mécanique, ces deux parties si nécessaires à la conservation de la vie, sont extrêmement bandées; & par ce moien, & la fituation oblique des parties latérales de la tente du cervelet, cette derniere cloison peut supporter un fardeau très-considérable, & la faulx mieux foutenir chaque moitié du cerveau, lorsque la tête est panchée de côté. Il est si vrai que ces deux grands replis de la lame interne de la Dure-mere concourent l'un & l'autre à se bander, que si l'on donne un coup de ciseau à la tente, la faulx se détend à l'instant, & si l'on coupe la faulx, la tente s'affaisse. Ce font donc deux parties qui doivent abfolument être ainsi;& s'il arrive des variations (qui sont très-rares) la nature y pourvoit par des traits de mécanique, qui font admirer l'attention de l'Ouvrier, lors même que la nature sembleroit davantage s'oublier. En voici un des plus remarquables.

M. Verdier mon Collégue & célébre Anatomiste, vient de voir un sujet dans lequel il n'y avoit point de fuux. Les deux quarts de sphére du cerveau étoient néanmoins divisés, je veux dire qu'il les sépara aisément avec le doigt. Mais it sut curieux de voir promptement par

quelle mécanique la tente du cervelet étoit fixée suspendue; il apperçut deux queues tendineuses de cette tente, qui s'implantoient au-devant des apophises clinoïdes, au moïen de quoi la tente étoit aussi bandée que s'il y avoit eu une faulx.

Le troisième repli de la lame interne Letroisième de la dure-mere, est moins considérable tepli de la Dure-mere, que les deux précédens; il est presque perpendiculaire, & sa situation est sous la tente du cervelet, à la partie interne & inférieure de l'occipital; de sorte que ce repli dont la figure est un peu ceintrée, sépare la partie postérieure du cervelet comme en deux lobes.

Les quatrième & cinquième replis de Les 4. & 5. la lame interne de la dure-mere sont les replis de la plus petits. Ils sont situés aux côtés de la selle du Turc, & leur usage est d'augmenter la sosse pituitaire qui se trouve

en cet endtoit.

Les six & septième replis de la dure-Les 6. & 7. mere sont situés dans les sosses moiennes replis de la de la base du crane, au bord de la sente orbitaire supérieure, & servent à augmenter ces sosses moiennes. Ces replis sont situés transversalement & sort étroits.

La quatriéme observation que nous devons saire sur la mécanique de la dure-mere, est l'examen de ses allongemens. Ces espéces de prolongemens différent beaucoup des replis, 1°. en ce qu'ils sortent du crane; 2° en ce qu'ils Les allon-sont composés par les deux lames de la la Dure-medure-mere; 30. en ce qu'ils sont tous re sont dif-faits par l'Auteur de la nature, pour con-ses replise tenir ou accompagner d'autres parties, au lieu que l'usage des replis n'est que de former des bornes aux différentes parties du cerveau.

Ces allongemens ont des figures autant différentes, que les cavités ofseuses qu'ils doivent revêtir, ou les organes qu'ils doivent accompagner, sont différens. Par exemple, les premiers dont nous allons faire mention, ont la figure d'un entonnoir; ils sortent par les trous optiques, Premiers al-& en s'étendant pour tapisser le fond, longemens de la Durc. & même presque toute la fosse orbitaire, mere. ils s'unissent au péricrane qui revêt les rebords de cette fosse. Ce sont ces allongemens quidonnent attache aux muscles grand oblique & droits de l'œil, comme je lai fait observer dans ma Miologie. C'est par ces allongemens que l'on peut expliquer les inflammations subites qui arrivent à l'œil après les fractures du crane, les épanchemens ou les ébranlemens violens du cerveau & de

Les seconds allongemens de la dure:

toute la tête.

214

mere ont, en se joignant avec les précédens, à peu près la même figure. Ils Seconds al-fortent par les fentes orbitaires supérieulongemens res, & vont, de même que les précé-de la Duredens, aider à tapisser la fosse orbitaire.

Troitiémes Les troisiémes allongemens de la dureallonge-mens de la mere passent par les fentes orbitaires in-Dure-mere. férieures, & descendent en bas pour communiquer & s'unir avec le périoste qui revêt la fosse zigomatique.

Quatrièmes Les quatrièmes sont ceux qui passent allonge-mens de la par les canaux osseux ou carotidaux de Dure-mere l'apophise pierreuse, & s'unissent avec

le péricrane.

Les cinquiémes allongemens de la Cinquiémes dure-mere ont une figure de cornemuallongemens de la Dure-mere. se : ils passent par l'ouverture postérieure des trous déchirés, pour aller ensuite tapisser la sosse jugulaire, & sormer la

tête des veines jugulaires.

Sixiémesal- La sixiéme espèce d'allongemens de la longemens de la Dure-dure-mere, sont tous ceux qui passent mere. par les trous du crane qui donnent sorties aux nerfs; & si on veut se donner la peine de les compter, on en trouvera neuf paires, la dixiéme paire de nerfs n'en aïant point, comme je le prouverai dans la fuite.

Septième & Enfin la septième espece d'allongedernier al-ment de ladure-mere, est ce grand tuiau de la Durc-membraneux qui passe par le grand trou mere.

occipital, pour tapisser l'intérieur du canal osseux formé par les vertébres, & qui enveloppe la moëlle de l'épine.

La cinquiéme réfléxion que nous nous fommes proposé de faire sur la duremere, est d'examiner ses vaisseaux, tant sanguins que nerveux, dont le premier est l'artére de la dure-mere : c'est un rameau d'une branche de la carotide externe, qui entre dans le crane par le trou épineux sphénoïdal ou carotidien; & aussi-tôt qu'elle est dans cette boëte ofseuse, elle se grave très-souvent un petit canal offeux dans l'épaisseur de l'apophise temporaie du pariétal, ou, si l'on veut, dans l'angle antérieur inférieur du pariétal. Ce canal est plus ou moins long dans les différens sujets, & mérite beaucoup d'attention de la part des Chirurgiens; car si en trépanant, Observa les dents de la couronne coupent la sorportance tie du canal, l'hémorragie sera considé-pour les Chirable, & embarrassera d'autant plus, rurgiens, que la ligature, le stiptique & la compression, ne peuvent changer en aucune manière le diamètre du canal offeux, & ne peuvent conséquemment avoir aucune action sur l'artére ensermée dans le canal. Nous rappellons cette observation anatomique dans la seconde édi-

tion de nos Opérations, & nous proposons à cet esset nos conjectures sur les moiens qui conviennent pour arrê-

ter le sang.

L'artére dont nous parlons, en sor-tant du petit canal osseux, lorsqu'il se rencontre, jette quantité de ramifications qui se répandent sur la surface extérieure de la dure-mere, & dont on voit les mêmes ramifications sur la surface interne du pariétal. Voilà quelle est l'ar-tére qu'on a appellée l'artére de la du-re-mere, comme si cette membrane n'en avoit point d'autre. Il est vrai que les livres ne font mention que de ce rameau, & de la vertébrale; cependant quand on examine un peu de près, toutes les ramifications d'artéres qui sont à l'endroit du pariétal que nous venons d'in-diquer, on voit que l'artére que nous venons de décrire est la moïenne en situation, & qu'il y en a une autre qui est plus antérieure. Celle-ci est aussi un petit rameau de la carotide externe, & elle entre dans le crane par une très-petite échancrure qu'on apperçoit au bord su-périeur externe de la fente orbitaire supérieure, autrement connue sous le nom de sphénoïdale. Ce petit rameau jette ses ramifications sur la partie antérieure de

la dure-mere, & quelques-unes communiquent avec les rainifications de l'artére

précédente.

Les artéres postérieures de la duremere viennent des vertébrales. Ces artéres principales étant entrées dans le crane, fournissent chacune une grosse branche qui se divise en deux principales; & ces deux se divisent en plusieurs rameaux, qui parcourent toute la portion de la dure-mere qui couvre le cervelet.

Pour ce qui regarde les artéres de la dure-mere, elles ont toujours été connues, furtout l'artére qui passe par le trou épineux sphenoïdal, & les artéres vertébrales; mais les veines ne le sont pas depuis long-tems. Ces deux fortes de vaisseaux, je veux dire les artéres & les veines, rampent dans la duplicature de cette membrane, & sont collés l'une sur l'autre, de façon que les artéres sont plus superficielles & couvrent les veines: mais comme les veines sont toujours d'un diamétre plus considérable que les artéres, on apperçoit leurs bords aux deux côtés de l'artére, & cela quand on y regarde avec attention.

Les artéres & les veines ne sont point Les sinus de les seuls vaisseaux sanguins que l'on ob-la Dure-me-

Tome II.

serve à la dure-mere, il s y trouve encore par l'écartement de ses deux lames, des canaux qui contiennent du sang, & auxquels on a donné le nom de sinus. Les Anciens en faisoient observer quatre; mais l'exactitude des Anatomistes modernes a beaucoup augmenté ce nombre. Les quatre sinus que les Anciens connoisfoient, sont le sinus longitudinal supérieur, les deux latéraux & le Torcular. Comme nous allons beaucoup en ajouter à ceux-ci, nous les divisons en ceux qui sont par paires, & en ceux qui sont impairs.

Premiere La premiere partie de sinus que nous

paire de si-avons à décrire sont les longitudinaux, nus de la périeur semble commencer au-dessus de l'apophise Crista Galli, dans un trou qu'on appelle borgne : c'est pour cette raison que les Anatomistes disent que ce sinus est exactement sermé de ce côtélà, & qu'il n'a aucune communication avec le nez. Qu'on se donne la peine d'examiner soigneusement ce trou, on verra que ce nom ne lui convient pas, puisque l'on y remarque un petit sinus veineux qui communique avec toutes les veines du nez; & c'est par son moïen qu'on peut souffler le sinus longitudinal supérieur, en soussant même par les petites veines qui passent dans les petits trous qu'on observe aux os du nez. Donc le sinus longitudinal supérieur n'est point exactement sermé du côté du nez, & le trou épineux n'est point un trou en forme de cul-de-sac, comme on se l'i-

magine.

Le finus longitudinal supérieur, va enfuite toujours en augmentant le long de la partie supérieure, ou du dos de la faulx; & quand il est parvenu au derriere de la tête, sur la tente du cervelet, là il se partage en deux gros sinus qui vont l'un à droit, & l'autre à gauche : c'est ce qu'on appelle les sinus latéraux dont nous dirons quelque chose, après avoir parlé du sinus longitudinal inserieur.

Ce dernier sinus est très-menu: sa situation est à la partie tranchante de la faulx, & sa longueur n'excéde pas les deux tiers de cette partie tranchante, je veux dire, que depuis l'apophise Crista Galli jusqu'à un bon tiers du tranchant de la faulx, on n'y voit aucun sinus. Ce sinus commence ensuite à se manisester, & va après cela en augmentant, jusqu'à ce qu'il ait rencontré le commencement du sinus droit ou Torcular, dans lequel il se dégorge. La seconde paire de sinus sont les La-

paire de si-téraux, qui naissent de la bisurcation du nus de la Dure-mere, sinus longitudinal supérieur. Il semble par cette description qui est celle de tous les Auteurs, excepté le célébre M. Morgagni, que la division du sinus longitudinal supérieur est égale, & rend chaque sinus latéral tout-à-fait ressemblant à fon affocié; j'ai cependant, comme je l'ai lû à l'Académie des Sciences le 17 Janvier 1738. presque toujours trouvé le sinus latéral gauche plus bas que le droit, & je n'ai jamais pû, en descendant par le longitudinal, faire entrer un stilet dans le gauche, ou ç'a été avec beaucoup de peine. J'attribuois cette difficulté à faire entrer ma sonde, du sinus longitudinal supérieur dans le latéral gauche, à mon peu d'attention, ou à la mauvaise situation dans laquelle j'étois, sans m'imaginer que le sinus longitudinal supérieur se confondoit le plus souvent dans le latéral droit; mais aussitôt que j'eus lû le livre de M. Morgagni, je reconnus la cause de la difficulté que je trouvois à introduire mon stilet dans le finus latéral gauche. » Cependant, dit » cet illustre Anatomiste, en reprenant » M. Manget, de quatorze sujets que » j'ai disséqué de suite, il ne s'en est » trouvé que quatre, où les sinus laté-

» raux fussent formés par une bifurca-» tion immédiate du finus longitudinal » supérieur; car dans les dix autres, bien » loin que le finus longitudinal supérieur » en se partageant en deux, se divisât en » des latéraux paralléles, il se détournoit » fort évidemment au-dessus du Torcu-» lar, vers l'un des deux côtés, de sor-» te qu'il étoit entiérement continu au » sinus de ce même côté là. Mais il faut » d'abord dire que le sinus longitudi-» nal supérieur se consondoit plus fré-» quemment avec le sinus latéral droit; » car de ces dix cadavres dont on vient » de parler, il n'y en a eu qu'un seul où » il se continuoit avec le gauche. C'est » pourquoi l'on voioit, à l'endroit de la » paroi gauche du sinus droit, où il com-» mence à s'écarter du longitudinal, un » orifice plus étroit dans les uns, & » plus large dans les autres, dans quel-» ques-uns même double ou triple, mais » inégal; & aussi dans la plûpart affermi, » surtout à sa face postérieure, par une » substance qui l'entouroit en maniere » d'anneau, & qui étoit si serrée, qu'elle » paroissoit être un amas de fibres ten-» dineuses & charnues, étroitement en-» trelassées ensemble. C'étoit-là le com-» mencement de l'orifice du finus laté-» ral gauche. Attamen ex quatuordecim,

qua continenter secui, cadaveribus, quatuor, hand amplius, fuere, in quibus Laterales sinus essent continuatio bisurcata finus longitudinalis superioris; in reliquis autem decem tantum aberat, ut is bifariam equaliterque in laterales divideretur ; jam supra Torcular in alterum latus evidentissime deflectebat, totusque adcò ejusdem lateris sinui continuabatur . . . Sed illud primum habendum est, observatum esse à nobis, eum sinum in quem longitudinalis totus pro--ducitur, frequentissime esse dexterum, nam ex decem illis cadaveribus unum modò fuit, in quo is produceretur in sinistrum. Igitur in sinistro pariete sinus dexteri, ab longitudinali jam deflectentis, orificium hiabat in aliis angustius, in aliis latius, in nonnullis duplex etiam, vel triplex, sed inaquale, in plerisque autem circumjecta, à tergo potissimum, substantia crassa firmatum, eaque non pauca, alque ita densa, firmaque, ut ex tendineis, carneisque fibris inter se arctissime implexis compacta esse videretur. Id orificium sinistri sinus initium erat. Morgagn. Advers. VI. Animad. I.

Ces entrées particulières des sinus latéraux, qui avoient été ignorées jusqu'à l'habile Anatomiste que je cite, & que j'ai vérissées sur un grand nombre de cadavres, me donnent des idées bien disrentes de la fonction de ces parties, que celles qu'on en a ordinairement. En effet, ne s'imagine-t'on pas que la liqueur contenue dans le finus longitudinal fupérieur, se partage également dans les deux sinus latéraux?

La pente naturelle qui engage la liqueur du finus longitudinal supérieur à se dégorger pour l'ordinaire dans le sinus latéral droit, ne fait-elle pas voir que la plus grande partie du sang de ce premier sinus, passe de suite dans le second, & qu'il n'en passe qu'une trèsmédiocre partie dans le sinus latéral gauche, encore saut-il que ce soit dans des situations qui y savorisent son introduction.

Ces réflexions, que personne, que je sçache, n'a encore mis au jour, ne sont pas néamoins tout ce qui me paroît admirable dans cette structure; car plus je médite sur la construction de tous ces canaux, plus je trouve de nouveaux sujets d'admirer la sagesse infinie de l'Architecte de notre machine. Par exemple, si le sinus longitudinal supérieur avoit également partagé sa liqueur aux deux sinus latéraux; & si le Torcular s'étoit dégorgé dans le concours de ces trois sinus, comme on le pense, & que tous les livres l'enseignent, comment àton pû s'imaginer que le sang de ce

K iiij

Torcular peut entrer dans ce confluent, & se partager à droit & à gauche, pour enfiler péle-mêle avec le sang du sinus longitudinal supérieur, la cavité des sinus latéraux; puisque (si la structure avoit été ainsi) il auroit trouvé un torrent tout-à-fait opposé à son cours ? Voilà pourtant quelle est la connoissance que l'on a du cours du sang dans les quatre principaux finus de la dure-mere. Mais la nature qui se joue des fausses idées des hommes, purement spéculatives, s'est formée des routes que l'on ne découvre qu'en travaillant assidument à la dissection; & quand on a été assez heureux pour se bien orienter dans ces détours si cachés, on voit alors clairement & avec surprise, l'enchaînement, la délicatesse & la mécanique de ces ressorts fecrets de la nature, dont la recherche demande un travail obstiné, & dont la découverte est le prix d'une patience à toute épreuve.

Les sinus dont nous faisons l'histoire, fournissent une preuve de ce que je viens d'avancer. On ne disconvient pas, par exemple, que l'usage du sinus longitudinal supérieur, & des latétaux en partie, ne soit de rapporter le sang de quelques parties externes de la tête, de la duremere, de la pie-mere, & même de l'ex-

térieur du cerveau, dans les veines qui doivent le porter au cœur : mais de dire que le sang contenu dans le Tocular, & qui est véritablement celui qui revient du lacis coroïde, & conséquemment des ventricules du cerceau; de penser, disje, que ce sinus dégorge sa liqueur précisément dans l'endroit des sinus latéraux, où le sinus longitudinal supérieur décharge la sienne, & de penser que cette même liqueur se mêle avec le sang du finus longitudinal supérieur, pour enfiler indistinctement les deux sinus latéraux, c'est ce qui répugne au bon sens, comme nous l'avons déja fait connoître par le courant opposé de ces deux torrens, par la continuité & la pente qu'a le finus latéral droit avec le longitudinal fupérieur, & enfin comme nous l'allons voir par l'embouchure du Torcular, qui n'est point telle qu'on se l'est imaginé.

En effet, ce quatriéme finus des Anciens ne se dégorge point précisément à la fin du finus longitudinal supérieur, ou dans le milieu de sa bifurcation, comme on l'a prétendu jusqu'ici, mais bien un peu à gauche, je veux dire, hors l'inclinaison ou la pente qu'a la liqueur du finus longitudinal supérieur, à entrer dans le ltéral droit, Cette embouchure ne se

fait pas même toujours de cette maniére: car quelquefois elle se sait par une seule ouverture, & quelquesois par deux; très-souvent même cette ouverture, ou une des deux, se trouve à l'entrée du sinus latéral gauche; & comme le dit célébre M. Morgagni » non seulement » ce quatriéme finus ne s'ouvroit pas » toujours à la fin du longitudinal . . . . » mais que ce n'est pas même l'ordinai-» re que se sît ainsi son ouverture.« Neque enim semper . . . imò ne ut plurimum quidem, in extremitate longitudinalis apertum observavi. Morgagn. Adversar. VI. Animad. I.

Nous devons donc conclure que le sang des ventricules du cerveau, qui est apporté par le Torcular, ne se divise pas en deux colonnes pour enfiler indifféremment les deux sinus latéraux, mais que se dégorgeant hors le fil de la colonne de fang qui descend par le sinus longitudinal supérieur, pour, par sa pente naturelle, entrer de suite dans le sinus latéral droit; nous devons, dis-je, conclure que ce sang du Torcular, qui se dégorge naturellement vers le commencement du finus gauche, & très-souvent dans son commencement même, comme M. Morgagni l'a observé, est tout disposé à entrer dans ce sinus toujours ou-

vert par la structure mécanique que nous lui avons observée, pendant que le sinus latéral droit reçoit, par sa continuité avec le longitudinal supérieur, la plus grande partie de la liqueur de ce dernier sinus. Cela n'empeche pas que l'un & l'autre sinus latéral, ne reçoivent les veines de la dure & pie-meres qui sont à leur voisinage, mais la liqueur principale du finus latéral droit, est pour l'ordinaire celle qui vient du longitudinal supérieur, pendant que la liqueur principale du finus latéral gauche, est aussi celle qui vient du Torcular, du moins pour la plus grande partie; ce que nous allons expliquer.

Comme nous avons avancé qu'il se pouvoit saire que dans certaines situations, une très-médiocre partie du sang du sinus longitudinal supérieur passât dans le latéral gauche, il se peut saire aussi que dans certaines situations, une très-médiocre partie du sang du Torcular passe dans le sinus latéral droit. Ce sont des décharges respectives que la nature se permet, pour prévenir des défordres qui ne menaceroient pas moins que d'une mort subite; mais qui pour cela ne dérangent en aucune manière, le cours ordinaire de la circulation.

Ensin, comme personne, que je sça-

che, n'a ainsi fait voir la circulation du sang dans les principaux sinus de la dure-mere, je m'attens bien que ce sentiment subira le même sort que toutes les choses nouvelles; mais comme ceux qui disséquent pourront trouver quelquefois par hazard, que le sinus longitudinal supérieur semble se détour-ner vers le côté gauche, & saire une continuité avec le sinus latéral gauche, comme le célébre M. Morgagni l'a une fois trouvé; ( nam ex decem illis cadaveribus unum modò fuit, in quo is produceretur in sinistrum. Morgagn. Adversar. VI. Animad. I. ) pour lors le sinus latéral droit commence de la même manière que nous venons de faire voir que le sinus latéral gauche a coutume de commencer, & le Torcular décharge dans cette circonstance, qui n'est qu'une variation de la nature, sa liqueur dans le finus latéral droit.

Troifiéme

Pour continuer la description des sipaire de si- nus de la dure-mere, je vais parler d'un Dure-mere, petit sinus que l'on peut apparier avec le Torcular dont nous venons de dire deux mots. C'est le sixiémesinus ou le postérieur à cause de sa situation. Il est placé le long de la convexité du troifiéme repli de la lame interne de la dure-mere; je veux dire, de ce petit repli qui est sous la tente du cervelet, & qui le sépare en deux lobes. Voilà une notion assez exacte des sinus de la duremere qui se trouvent dans l'écartement de sa partie sphérique; les autres se trouvent dans la portion qui tapisse la base du crane.

Les premiers sinus que l'on trouve entre les deux lames de la dure-mere qui paire de sitapissent la base du crane, sont les Occi-nus de la pitaux; ceux-ci se trouvent au rebord supérieur & postérieur du trou occipital; ils viennent du sinus postérieur dont nous venons de parler, & ne sont pas le tour du grand trou occipital, mais ils se dégorgent dans les sinus possérieurs de la roche que nous examinerons incessamment. Ce sont là les sept & huitième sinus de la dure-mere.\*

Le neuf & dixième sinus de cette mempaire de sibrane sont les Transversaux. Ces sinus nus de la
sont situés transversalement sur l'allongement ou l'apophise antérieure de l'occipital, près sa jonction avec l'os sphénoide: ils se dégorgent dans les sinus posté-

rieurs de la roche.

Les six sinus qui suivent ceux-ci, sont appellés les sinus de la Roche ou de l'appophise pierreuse: ils sont divisés en trois paires, ainsi nous voilà parvenus au sei-Sixième zième sinus de la dure-mere. Le premier paire de si-nus.

<sup>\*</sup> M. Heister ne connoît point ces sinus, ni les suivans.

Les Sinus 230

de ces sinus est appellé le supérieur: il est situé sur l'angle supérieur de la roche, dans une petite rainure que l'on observe

Septiéme paire de sinus.

en cet endroit. Le second que nous avons à décrire, est appellé le finus antérieur de la roche : il est situé à l'angle antérieur de cette apophise, plus inté-

paire de sinus.

rieurement qu'extérieurement. Enfin le Huitième troisséme est le sinus possérieur de la roche : il est situé dans l'angle postérieur de cette apophise, plus vers le milieu de la base que vers le bord extérieur. Les deux finus précédens, aussi-bien que quelques sinus que j'ai déja décrits, vont se dégorger dans ce sinus postérieur de la roche, & ce dernier s'ouvre dans les latéraux qui vont former les jugulaires internes.

Neuviéme paire de sinus.

Les dix-sept & dix-huitiéme sinus de la dure-mere, sont situés dans les sosses moiennes de la base du crane, précisément aux deux côtés de la felle du sphénoïde. Ces sinus qu'on appelle communément sphénoïdaux, font autrement construits que ceux que nous venonsd'examiner; car outre qu'ils sont beaucoup plus spacieux, c'est qu'au lieu d'ètre une cavité ou un canal triangulaire, gravé entre les lames de la dure-mere comme les précédens, ils sont un amas decellules caverneuses remplies de sang, àpeu près semblables aux cellules des

corps caverneux de la verge; c'est ce qui peut leur mériter le nom de sinus Caverneux de la dure-mere.

Les artéres carotides internes passent au travers de ces sinus; ainsi c'est un sang artériel qui est comme rafraîchi & moderé par un sang vénal, ce qui doit faire admirer les précautions de la nature pour la filtration des esprits. Il est à présumer que le sentiment des parties où se répandent les nerss suivans, eût été d'une vivacité incommode, si l'Architecte Divin n'eût fait passer les organes de ce sentiment, dans les sinus caverneux dont nous parlons, pour y recevoir quelque modération. Nous voïons donc le tronc de la troisième paire de neifs, & la quatriéme, passer dans les sinus caverneux, aussi-bien que la cinquiéme paire avec ses trois principaux rameaux, la sixième & le commencement du nerf intercostal.

Le dix-neuf & vingtième sinus de la Dixième paire de li-Dure-mere sont les Pituitaires. Leur situa- nus de la tion est dans la fosse pituitaire, de façon Dure-mere, qu'ils sont posés l'un sur l'autre. Le premier ou le supérieur est visible après avoir enlevé le cerveau, mais le second ou l'inférieur ne peut se voir sans dissection, parce qu'il est logé au fond de la sosse pitui-

232 Les Nerfs & les Glandes

taire, autour de la glande du même nom. La figure de ces deux finus approche beaucoup de la circulaire, à laquelle on y observe néanmoins quelques pans.

Onziéme paire de sinus.

Enfin le vingt-un & vingt-deuxième finus de la Dure-mere, sont les Orbitaires: ils sont situés dans les sosses moïennes

du crane suivant leur longueur.

Tous les sinus de la Dure-mere dont nous venons de donner les notions les plus exactes qu'il nous a été possible, communiquent les uns avec les autres, & se dégorgent dans les pierreux & dans les lateraux, comme nous l'avons fait voir. Les sinus Orbitaires communiquent encore avec la veine angulaire, qui descend le long de la partie laterale du nez, des lévres, sur la baze de la machoire inférieure, pour se jetter dans la jugulaire externe; ainsi l'on peut remplir ces sinus en injectant par la veine angulaire; & c'est par cette communication si manifeste, que l'on peut expliquer la rougeur des yeux dans les inflammations du cerveau & de ses membranes, dans les fractures, dans les commotions, &c.

Nous venons de voir quelles sont les espéces de vaisseaux sanguins de la Dure-mere, il ne s'agit plus que d'examiner quels sont les ners qui parcourent sa sub-

stance. Ils ne sont que de petits filets qui partent d'une espéce de ganglion de

la cinquiéme paire.

Les fixiémes circonstances qui nous Glandes de font connoître la structure de la Dure-remere, sont ses glandes. Lorsqu'on examine cette membrane sur la surface conve-xe, & le long du sinus longitudinal supérieur, sur-tout dans certaines maladies, ou après des macérations, on y apperçoit plusieurs amas de petits grains, à qui Pacchionius a donné le nom de glandes

conglobées. Ces petits amas de grains glanduleux sont à demi ensoncés dans

l'épaisseur de la *Dure-mere*, & sont plus ou moins gros suivant les sujets.

Plusieurs Anatomistes nient les glandes de la Dure-mere, mais je n'ai qu'une raison à leur apporter. Comme le battement des artéres de la pie-mere sait toujours une espéce de froissement entre ces deux membranes, il a été nécessaire qu'il y eut quelque liqueur qui ait mouillé l'intérieur de la Dure-mere. On ne peut nier cette liqueur, puisqu'elle est très-sensible. Or si les Anatomistes ont dit que toutes les liqueurs qui mouilloient les dissérentes parties du corps, sur-tout celles qui étoient exposées à des frottemens, étoient siltrées par des glandes; pour-

quoi la liqueur onctueuse qui mouille la furface intérieure de la Dure-mere, ne sera-t-elle pas l'effet d'une filtration semblable, & d'où viendra donc cette liqueur?

Pour terminer l'histoire de la Duremere, nous allons faire mention de ses usages, qui seront le sujet de notre sep-

tiéme réfléxion.

Nous considérons les usages de la Dure-Usages de la Dure-me- mere, par rapport au crane, & par rapre, port au cerveau. Par rapport au crane, cette membrane revêt intérieurement toutes ses parois, & y est par consequent adhérente, mais plus intimement en certains endroits, comme je l'ai déja avancé. Or comme les adhérences de la lame externe de la Dure-mere se sont par des vaisseaux, & principalement par les sanguins, il suit qu'elle rend à la parois intérieure du crane, le même office que la membrane qui recouvre la moëlle des os cilindriques. D'où nous tirons cette conséquence, que la Dure-mere sert de périoste intérieur au crane.

Quoique cette vérité ait été connue d'Hippocrate, elle a cependant été ignorée de ses descendans, qui s'imaginoient que la Dure - mere n'étoit suspendue qu'aux endroits des sutures, & que par-

tout ailleurs elle obéissoit aux mouvemens du cerveau. Cette erreur a subsisse jusqu'en l'année 1663. où Roonbuyse, célébre Chirurgien d'Amsterdam, rapporte dans ses Observations Chirurgicales, qu'il avoit démontré à Barbette, Delboë, Silvyus, & à plusieurs autres Médecins, que la Dure-mere étoit naturellement par-tout attachée à la face intérieure du crane; de sorte qu'elle sembloit servir de périoste en cet endroit.

Ce fut aussi un Chirurgien de Paris, très-célébre & très-habile Anatomiste, mort il y a plusieurs années, qui sit connoître le premier cette erreur grossiere. Voici comme la chose se passa. Un Médecin Anatomiste de réputation dit, dans une Assemblée de l'Académie Roïale des Sciences, que la Dure-mere avoit un mouvement par lequel elle s'élevoit & s'abassoit. Feu M. Mery nia sur le champ le fait, & soûtint au contraire que cette membrane étoit exactement collée à toute la surface intérieure du crane, & qu'elle ne pouvoit par conséquent, avoir aucun mouvement.

Il n'en fallut pas davantage pour foulever tous les Anatomistes de cette célébre Societé; & comme la latinité donne à la plupart, l'avantage de lire beaucoup deLivres, chacun rapportoit le passage de l'Auteur qu'il avoit lû; à quoi M. Mery n'avoit d'autre réponse à faire, sinon qu'il s'agissoit d'un fait, contre lequel toutes les autorités du monde n'étoient pas d'un grand poids, & que les nombreuses disfections qu'il avoit faites, l'en avoient pleinement convaincu. Mais dans l'Assemblée suivante, cet habile Anatomiste apporta un Livre d'Anatomie bien disférent, & l'Assemblée eut la fatissaction de voir la Dure-mere adhérente dans toute l'étendue da crane d'un homme de quarante-sing ans tout fraîchement mort.

Pour continuer les usages de la Duremere, & sur-tout ceux qui regardent le cerveau, nous disons que cette membrane revêtant ainsi toutes les parois de la cavité du crane, & tout le canal de l'épine, prépare des loges fort commodes au cerveau, au cervelet, & à la moëlle allongée: elle en polit tous les endroits inégaux, & empêche par ce moïen, que ces parties tendres & délicates, ne soient froissées & déchirées par les ébranlemens

du crane ou de l'épine.



# ÇÇÇÇ©ÇÇÇÇÇ CHAPITRE II.

#### HAFIIKEI

### De la Pie-mere.

A Pie-mere est d'un tissu beaucoup plus sin & plus délicat que la dure-mere, puisqu'elle est transparente, & que celle-ci est opaque. Cette membrane enveloppe le cerveau, auquel elle est fort adhérente par le moïen des vaisseaux san-

guins qui sont en grand nombre.

La Pie-mere est, de même que la duremere, composée de deux membranes; à cette dissérence que la lame interne de la dure-mere ne forme que sept replis,\*mais la lame interne de la Pie-mere en sorme une telle quantité, qu'il s'en fait des cloisons aussi nombreuses, qu'il y a de sillons du cerveau dans lesquels ses replis se placent.

Les deux lames de la Pie-mere sont collées l'une avec l'autre, seulement à la circonférence du cerveau, par le moïen d'un tissu cellulaire qu'on peut facilement gonfler en perçant délicatement la lame externe avec la pointe d'une lancette, observant que la pointe de l'instrument soit couchée comme si on vouloit accro-

<sup>\*</sup>M. Heister ne connoît que trois replis à la dure-mere, sçavoir, la faulx, la tente & celui qui divise le cervelet-

cher cette lame & la soulever. Il faut ensuite faire ensorte d'introduire de l'air dans cette petite ouverture, par le moien d'un tuïau bien fin, & l'on a la satisfaction de voir cette lame s'étendre & devenir blanche & fine comme une toile

crompé les Anatomiftes, & leur a fait décrire une membrane Arachnoïde.

Ce qui a d'araignée. Voilà ce qui a trompé les Anatomistes qui prétendent qu'il y a une membrane Arachnoide, posée entre la dure & la Pie-mere. De plus, on voit encore quelques endroits vers la baze du cerveau, ou la lame interne de la Pie-mere se sépare entiérement de l'externe, & ces endroits ont aussi servi à y placer l'Arachnoïde.

> J'ai dit plus haut que les deux lames de la Pie-mere étoient collées ensemble seulement à la circonférence du cerveau; ce qui est très-facile à appercevoir, car après avoir soussé la Pie-mere, comme je viens

Il n'y a que de le dire, on voit que les replis qui s'enla lame in-gagent dans les sillons du cerveau, quoi-Pie-mere, que doubles, ne sont que la lame interne, qui s'infinue dont la duplicature est collée par le mêdans les cirme tissu cellulaire. convolu-

tionsduCer-Ges observations vraies sur la prétenveau. due membrane Arachnoïde, & sur la structure de la Pie-mere, qui étoient telles dès

ma premiere édition, n'ont point empêché M. Heister, d'emploier une page entiere pour décrire la membrane Arach-

neïde. Il dit même, en commençant l'hi-

stoire de la Dure-mere, que la premiere chose à observer au Cerveau, sont trois membranes appellées meninges & meres; tres notanda, menynges & matres dicta. Il assure que la situation de l'Arachnoïde, est entre la Dure & la Pie-mere : situs sub dura matre, intra hanc & piam matrem. p. 1 3 2, edit. 4. Que son étendue est si considérable, qu'elle entourre tout le cerveau & la moëlle de l'épine . . . quoiqu'il y ait même à présent, plusieurs Anatomistes qui doutent de son existance, ou qui la nient absolument. Extonsio: eadem ac dura matris, nimirum per totum cerebrum & (pinalem medullam . . . licet nonnulli adbuc hodie eam in dubium vocent, aut prorsus negent. ib.

Si ce sont-sà les vérifications de M. Heister, je puis l'assurer qu'il a plus de délicatesse & de dextérité qu'aucun des Anatomistes modernes; & qu'il nous donne gratuitement une membrane qu'il n'a vûe que dans les Auteurs qu'il cite, & qui n'est point dans ce livre de la nature qu'il a si exactement vérifié. Ce sont-sà de légeres sautes suivant cet Anatomiste.

Pour achever la description de la Piemere, je dis que les veines qui rampent entre ses deux lames, vont se dégorger dans le sinus longitudinal supérieur, non par une ligne horisontale avec ce sinus, mais sort obliquement & de derriere en Démonstration

240

devant. Il faut cependant observer ici que tous les vaisseaux de la Pre-mere ne tiennent pas cette route, quoi qu'en disent les Anatomistes; car ceux qui sont sous la partie antérieure de l'os frontal, vont se dégorger dans le sinus longitudinal supérieur, les uns horisontalement, & les autres de devant en arrière. Voilà de quoi exercer ceux qui sçavent méditer, & par où nous finissons l'histoire de la Pie-mere.



#### CHAPITRE III.

## Démonstration des parties du Cerveau.

l'Aurois souhaité pouvoir entrer dans un détail aussi circonstancié sur la stru-Eture du cerveau, que je l'ai fait à l'égard de la dure-mere; mais outre que le cerveau est le viscére le moins connu, & dont l'explication qu'en donnent les Anatomistes, n'étant pas démontrée d'une maniere à convaincre les esprits qui aiment à voir les choses sans aucune obscurité, c'est que les occasions de le travailler ne m'ont pas été assez favorables, pour l'examiner suffsamment & pour en pouvoir tirer des consequences propres à en por-

Substance

ter un jugement sûr & décisif.

Je me contenterai donc, dans ce Chapitre, de faire une simple démonstration des parties du cerveau, laissant la Phisique & les conféquences mécaniques à des gens ou plus éclairés, ou d'une imagina-

tion plus féconde.

Lorsqu'on a enlevé la Pie-mere, on apperçoit une grosse masse de substance moëlleuse & de couleur grisâtre, qui oc- corticale. cupe toute la cavité du crane. Cette masse dont la figure paroît sphérique, parce qu'on n'en voit point la baze, est comme sculptée à l'extérieur par une infinité de fillons dont les directions irrégulieres imitent affez bien les circonvolutions des intestins. Il faut observer que les du Cerveau fillons dont nous parlons ne sont pas tous imitent les tortuosités également tortueux, ni de la même gran- des intedeur. On en voit sur-tout deux, un de stins. chaque côté, qui sont très-grands, situés obliquement, & beaucoup plus profonds que tous les autres. Ces deux insignes fillons commencent depuis la crête de l'os sphénoïde qui divise la fosse antérieure du crane d'avec la moienne, & vont, fans faire aucune circonvolution, obliquement en arriere.

La longueur de ces deux fillons est au moins de cinq grands travers de doigt; & les parois de leur cavité sont elles-mê-

Tome II

mes garnies des mêmes fillons ou circonvolutions, que l'on observe dans tout le reste de la circonférence du cerveau. Or comme ces deux fillons sont différens de

Sylvius.

La grande tous les autres, on les appelle la grande fiffue de la grande silfure de Sylvius; & avant d'aller plus loin, il est bon d'observer ici que cette sissure de chaque côté, n'est qu'une adresfe de la nature, qui n'avoit pas affez de terrain dans toute la circonférence du cerveau, pour placer la substance grise dont nous parlons; de sorte que par ces deux grands fillons, & les circonvolutions qui sont dans leur cavité, la substance grise se multiplie davantage, ou a plus d'espace pour se multiplier. Quelle adresse! Que de sujets propres à occuper les génies disposés à tirer des conséquences & des usages!

> Pour entrer plus avant dans la mécanique du cerveau, il faut couper horisontalement cette substance grife & moëlleuse; & à peine en a-t-on enlevé l'épaisfeur d'un travers de doigt, qu'on apperçoit une autre substance moëllsuse, &

d'une couleur très-blanche.

Je n'ai lu aucun Livre qui m'ait donné une idée de la figure la plus extérieure de Subflance cette substance blanche. Apres m'etre lanche da cependant appliqué à enlever très-foi-Cerveau. gneusement ce qu'il y avoit de substance cendrée sur la surface globuleuse du cerveau, j'ai eu la satisfaction d'y voir la figure de la substance blanche. Elle sait, comme la substance cendrée, des circonvolutions qui ressemblent assez aux contours des intestins, à cette dissérence près. 1°. Chaque circonvolution de substance blanche, n'a pas un diamétre si considérable que chaque circonvolution de substance grise, puisque l'une est contenue dans l'autre. 2º. Les sillons qui se trouvent entre les circonvolutions de la substance blanche, sont très-larges, & forment en certains endroits, un vide à coucher un grand pouce, à la différence des fillons de la substance grise, qui ne laissent d'espace que pour contenir chaque repli de la lame interne de la Pie-mere.

Ce sont ces deux substances dont nous venons d'examiner la figure extérieure, qui composent tout l'artifice que nous allons faire observer dans le cerveau, le cervelet, la moëlle allongée, & la moëlle de l'épine; mais la conformation intérieure de ces deux substances nous est fort cachée, & encore plus celles des disférentes figures qu'elles prennent, en formant tant de parties qui ne sont bizarres, que parce que l'esprit humain n'a pû encore en développer la mécanique, ni en reconnoître les véritables utilités. Quoi-

qu'il en foit, les expériences de Messieurs Malpighi & Ruysch nous sont soupçonner que le cerveau est un corps secretoire ou glanduleux, ainsi nous nous en tiendrons-là pour passer à la démonstration de ses parties.

Maniere de démontrer le Cerveau.

En écartant les deux portions du cerveau, on apperçoit d'abord une espéce de plafond qu'on nomme le corps calleux, qui semble entrer de chaque côté dans les portions du cerveau. Si l'on se donne la peine de couper la substance grisâtre ou corticale, par tranches, on voit, comme j'ai déja dit, que les circonvolutions de la substance blanche ou médullaire, sont contenues dans les contours de la substance corticale. Il faut donc couper par tranches le mélange de ces deux substances, jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus rien de la substance corticale. Quand cette section a été faite aux portions droite & gauche du cerveau, on voit aux côtés de ce que nous venons d'appeller le corps calleux, deux éminences ovales & un peu sphériques, extrêmement blanches, puisqu'elles ne sont formées que par la sub-stance médullaire. Ces éminences demi-

Ce que c'est sphériques sont appellées le centre ovale que le cen- de Vieussens, parce que c'est là où toutes vieussens. les sibres médullaires viennent se réunir,

felon cet Anatomiste; mais nous avons

lieu de croire qu'elles vont toutes se rendre à la moëlle allongée par plusieurs chemins, en repassant d'une partie du cerveau à l'autre.

Ces deux éminences ovales & un peti globuleuses, sçavoir une dans chaque portion du cerveau, sont unies ensemble par le moien du corps calleux, & forment -comme des espéces de calottes qui couvrent les cavités ou ventricules supérieurs du cerveau. C'est de la circonférence externe de ces calottes, ou, si l'on veut, du centre ovale de Vieusens, que s'élevent des lames blanches & tortueuses, qui vont former les circonvolutions médullaires dont nous avons déja parlé; & ces circonvolutions médullaires font recouvertes à leur tour, de tous côtés, par des lames de substance grisâtre, qui construifant aussi des circonvolutions, forment la substance corticale du cerveau. Voità la construction de l'extérieur du cerveau, des circonvolutions, & des sillons qui se trouvent entre les circonvolutions, décrite de la maniere la plus simple, la plus intelligible, & la plus vraie qu'il m'a été possible.

Avant que d'entrer dans les ventricules supérieurs du cerveau, qui sont couverts par le centre ovale de Vieussens, nous allons examiner un peu plus attentivement

Cequ'onen-la fabrique du corps calleux. C'est, com-tend par le me je l'ai déja dit, une espéce de plasond, leux.

dont la longueur est d'environ trois pouces sur un travers de pouce de large. Sa structure est telle qu'il paroît composé de plusieurs trousseaux de sibres blanches, qui paralleles entre eux, passent transver-salement du centre ovale d'un côté, à celui du côté opposé. C'est par ce croisement que nous expliquons la paralisse du côté opposé à la blessure. Outre ces faisceaux de fibres qui traversent le corps calleux, on apperçoit encore quelques fibres blanches, un peu obliques; mais pardessus ces deux espéces de fibres blanches, le long du milieu de ce plafond, ou

leux.

Le raphé du du corps calleux, on voit une espéce de corps calraphé, ou de couture, fabriquée par deux fibres longitudinales, assez grosses & assez considérables, qu'on peut même enlever dans certains cerveaux, comme si c'étoit deux petites cordes qui passaffent pardessus les fibres transverses & obli-

ques dont on vient de parler.

C'est ainsi que le corps calleux paroît fabriqué, lorsqu'on le considére attenti-vement, observant encore qu'il est plus étroit par devant que par derriere.

Quoique cette description soit plus circonstanciée que celle que l'on trouve ordinairement dans les Livres d'Anato-

mie, ce n'est pas là cependant toute la mécanique du corps calleux; car quand on examine ses deux extrémités, on voit qu'elles se courbent en dessous pour aller former ou s'attacher à d'autres parties. Par exemple, l'extrémité antérieure du corps calleux se courbe en dessous, pour lier les deux lobes antérieurs du cerveau, former la cloison qu'on nomme septum lucidum, & se joindre aux éminences appellées lescorps cannelés. Le même corps calleux, confidéré en arriere, se courbe encore en dessous pour s'unir aux bras de la voûte à trois pilliers, & à la partie blanche de chaque lobe postérieur du cerveau.

Le double centre ovale de Vieussens, un dans chaque portion du cerveau, & le corps calleux, forment tous ensemble une espéce de voûte, qui couvre deux cavités qu'on appelle les ventricules supé-Les ventriculers du cerveau. Pour entrer donc dans cules supérieurs du cerveau. Pour entrer donc dans cules supérieurs du ces cavités, il saut donner un coup de Cerveau. scalpel à chaque bord du corps calleux, pours lors on apperçoit les ventricules en question. Ils ont la figure de deux croiffans fort allongés, dont les cornes se regardent, observant néanmoins que les antérieures sont beaucoup plus larges, puisque les postérieures marquées DD.

dans la Planche qui fuit, sont deux peti-

L iiij

tes cavités triangulaires, fort étroites, & comme deux petits culs-de-facs fitués affez superficiellement dans les lobes postérieurs du cerveau.

Outre cette étendue des ventricules supérieurs, ils forment encore chacun un contour qui paroît s'enfoncer en dessous pour revenir vers l'extrémité antérieure des lobes moïens du cerveau; de façon néanmoins qu'il ne faut pas penser que le ventricule supérieur, d'un côté, & son contour inférieur ou en dessous, soient diamétralement l'un sur l'autre; car si l'on fait attention à ses deux cavités, l'inférieure approche plus des tempes, & a un trajet moins horisontal que le ventricule supérieur, puisqu'elle passe sous la grande fente de Sylvius, & qu'elle a sa même obliquité. Cette cavité inférieure marquée E. dans la dix-huitième Planche, se termine par un petit cul-de-sac étroit, & assez semblable aux cornes postérieures des ventricules supérieurs: elle n'est pas si avancée en devant que les ventricules supérieurs, dont on peut rendre une bonne raison, c'est qu'elle est elle-même fabriquée par l'Auteur de la nature, dans le lobe moïen du cerveau, qui tient le milieu entre les deux autres lobes de ce viscére, & pour servir à ce lobe, aux mêmes usages que les ventricules supérieurs servent aux lobes antérieurs & postérieurs du cerveau.

Les deux ventricules du cerveau sont séparés l'un de l'autre par une cloison appellée septum lucidum, parce qu'elle est du septum assez mince pour laisser voir le jour au lucidum, travers. Cette cloison n'est qu'un prolongement de la suface inférieure du corps calleux, directement sous cette couture en sorme de raphé que nous y avons observée, & est attaché en bas à une partie de la surface supérieure de ce qu'on appelle la voûte à trois pilliers, & par devant entre les corps cannelés.

Cette cloison est double car on y remarque une cavité qui n'est pas d'une grandeur égale dans toute son étendue, mais qui est beaucoup plus considérable à sa partie antérieure : On voit cette cavité remplie de sérosité dans les cer-

veaux humides.

Aunt enlevé la cloison transparente dont je viens de parler, avec le corps calleux, on voit dans le milieu des deux ventricules supérieurs, une substance moëlleuse, fort blanche, assez mince, dont la sigure est irrégulierement triangulaire, & ce qui en paroît a environ trois travers de doigt de longueur. Voilà a description de ce que l'on appelle la

a description de ce que l'on appelle la La voure à voute à trois piliers, dont le pilier anté trois piliers.

1 1

rieur est simple, large, & mince: il est posé sur les éminences appellées les corps cannelés, & comme soutenu par deux petites cordes blanches, que Willis appelle les racines de la voute, & d'autres Anatomistes les appellent les bras de la voute. On voit entre les racines de la voute, un petit cordon blanc qui passe transversalement pour se perdre de chaque côté, dans des éminences dont nous

parlerons.

Lorsqu'on observe le pilier antérieur de cette voute, & qu'on le conduit vers sa partie postérieure, on voit qu'il va toujours en s'élargissant pour former le corps de la voute, jusqu'à ce qu'enfin il se partage en deux espéces de bandes blanches qui vont toujours en diminuant de largeur. Ce sont ces bandes qu'on appelle les piliers postérieurs, ou les jambes de la voute, que l'on dit embrasser les côtés. de la moëlle allongée; mais quand on les examine avec attention, voici leur figure & leur situation. A mesure que ces bandes vont en arriere, elles s'écartent l'une de l'autre, diminuent de largeur & d'épaisseur, & prennent à peu près la figure d'un demi-cilindre; puis quand elles sont parvenues à l'endroit où les ventricules supérieurs se contournent; pour passer sous la grande sissure de Sylvius, elles

fuivent aussi le même contour en diminuant toujours de volume, pour se terminer ensin par une pointe mousse qui ressemble assez à une corne de Belier. On prétend que cette pointe mousse sait un petit contour à son extrêmité, comme sont les extrémités des cornes de Belier, & c'est pour cette raison qu'on les nomme, alors les cornes d'Ammon.

Quand on léve la voute à trois piliers de devant en arrière, je veux dire après avoir coupé le pilier antérieur, & l'avoir renversé vers le derrière, on apperçoit à sa surface inférieure, des cannelures trausvers qu'on a comparées aux cordes d'un psalterium; c'est pour cela que quelques, s

pfalterium; c'est pour cela que quelques Structure auteurs appellent cet endroit le corps pfalloïde.

psalloide.

Lorsqu'on a enlevé la voute à trois piliers dont nous venons de faire une description assez exacte, on voit en plein le lacis choroïde, qui n'est autre chose qu'un Englis a entrelassement de vaisseaux sanguins qui du lacis choroïde. sont dans une petite membrane sine & déliée, qui tapisse les ventricules supérieurs. Ce lacis choroïde sorme aussi deux branches qui suivent le contour insérieur de chaque ventricule, en accompagnant les jambes de la voute que nous avons dir ressembler aux cornes d'Ammon. Ensin, on voit sortir de chaque plexus ou lacis

choroïdes, plusieurs veines qui montent aux côtés de la glande Pineale, pour aller former un gros tronc qui est le commencement du Torcular, & qui va ordinairement décharger sa liqueur vers l'entrée du sinus latéral gauche, comme je m'en suis expliqué ailieurs.

En enlevant doucement le lacis choroïde de devant en arriere, on apperçoit à l'endroit où étoit le pilier antérieur de la voute, un trou ovale, c'est ce qu'on

Les ouvertures appellées Vulva . Anus, & les eminences Nates & couches des merfs optidues.

appelle Vulva. Un peu plus postérieurement, au devant de deux éminences qu'on appelle Nates, on voit un trou appellé Anus: & quand on enléve entiérement le lacis choroïde, on détruit une membrane fine & déliée, qui couvre deux éminences qui sont entre les deux trous dont nous venons de parler, & qu'on a appellées les couches des nerfs optiques, & l'on voit une grande fente entre ces deux éminences, qui paroît pour lors confondue avec le vulva & l'anus, c'est

Troisième ce qu'on appelle le troisième ventricule, Tentricule. au fond duquel est l'entonnoir qui conduit à la glande pituitaire.

Enfin, on voit encore dans les ven-Eminences tricules supérieurs, deux paires d'émiappellées corps cane nences, dont les plus antérieures sont aples. pellées cerps cannelés, parce qu'en les

coupant un peu profondément, on les voit mélées alternativement de lames blanches & de lames grisâtres. Ces éminences sont les racines de la moëlle allongée : elles ont la figure d'un cône, dont la baze est fort recourbée, & dont la pointe est très allongée. Les deux bazes de ces éminences sont fort grosses, & féparées l'une de l'autre par la partie antérieure du septum lucidum, qui déborde le pilier antérieur de la voute dans cet endroit, comme nous l'avons déja fait observer. Ces bazes vont ensuite vers la partie postérieure, en diminuant toujours de volume, & se terminant chacune à une pointe qui se continue jusqu'aux couches des nerfs optiques.

Les deux corps cannelés dont on vient de faire la description, sont joints par un cordon blanc, situé au devant des racines de la voute. Ce cordon, comme nous l'avons déja observé, traverse les deux corps cannelés par un contour demi-circulaire, pour se terminer de côté &

d'autre.

Les fecondes paires d'éminences qu'on apperçoit dans les ventricules supérieurs, font les couches des nerfs optiques. Elles Le troisiément lituées entre les corps cannelés & les me ventre entre les minences appellées Nates. Ces éminen-veentre les

nerfs optiques.

conches des ces laissent une grande fente entre elles, qui est le troisième ventricule, comme nous l'avons dit dans son lieu; mais lorsque le lacis choroïde tapisse encore toutes ces parties, ces deux éminences se touchent par leur bord supérieur, & ne

sont point ainsi séparées.

Outre les deux paires d'éminences appartenantes à la moëlle allongée que nous venons d'examiner, on voit encore derriere les couches des nerfs optiques, deux autres paires d'éminences d'une figure différente, & d'un bien moindre volume; mais entre ces dernieres éminences & les couches des nerfs optiques, il se trouve une éminence plus petite que toutes les autres, de figure conoïde, dont la pointe est supérieure & la baze inférieure, & qui est comme suspendue par sa

La glande baze. C'est la glande Pineale dont je par-Pinéale. le, qui est d'une substance molle & spongieuse : elle est revêtue d'une membrane très-fine, qui est la même que celle du lacis choroïde dont elle est entourrée.

Derriere la glande pinéale sont donc Les éminen-les deux autres paires d'éminences que ces appellées Nates & j'ai déja désignées. Les premieres sont Testes. plus rondes que les secondes, qui paroiffent un peu plus allongées & moins groffes, Elles s'appellent Nates & Testes, Leur

substance est moëlleuse, blanche en de-

hors, & grisâtre en dedans:

Sous la partie antérieure des éminences appellées Nates, on voit un conduit appellé l'Aqueduc de Sylvius. Il traverse L'Aqueduc ces glandes, passe aussi sous les Testes, & fous une espéce de valvule dont je vais parler, pour se rendre au quatriéme ventricule. Lorsque l'on introduit un petit tuïau dans ce conduit, & qu'on souffle doucement & par reprises, on voit floter une membrane moëlleuse & fort transparente, qui remplit l'espace qui se trouve entre les Testes & le cervelet. Cette membrane transparente & moëlleuse est nom- de la granmée la grande valvule : elle est attachée devalvule. par devant aux Testes, par les côtés aux corps olivaires dont je parlerai, & par derriere à l'ayance vermiforme antérieure du cervelet.

de Sylvius,

On voit enfin derriere les éminences Testes, un petit cordon blanc qui va transversalement de l'une à l'autre de ces éminences.



## EXPLICATION

## De la dix-huitième Planche.

Cette figure représente le cerveau coupé, de façon que l'on voit les ventricules supérieurs ouverts, & toutes les par-

ties qui y sont rensermées.

Avant de donner l'explication de cette figure & des deux suivantes, il est bon d'avertir qu'elles ont été dessinées sur un cerveau en cire colorée, dont M. Ruffel, Chirurgien Juré, Major des Gardes du Corps, & très-habile Anatomiste, est l'Auteur. Jamais rien n'imita mieux le naturel que cette piece.

AA. La substance cendrée ou corticale

du cerveau.

BB. La substance blanche ou médullaire.

CC. Représentent les ventricules supé-

rieurs.

DD. Les deux petits culs-de-facs triangulaires situés dans les lobes postérieurs du cerveau, & qui sont la continuité des ventricules supérseurs.

E. Le contour inférieur d'un des ventricules supérieurs, ou le contour qui va dans le lobe moïen du cerveau, & qui

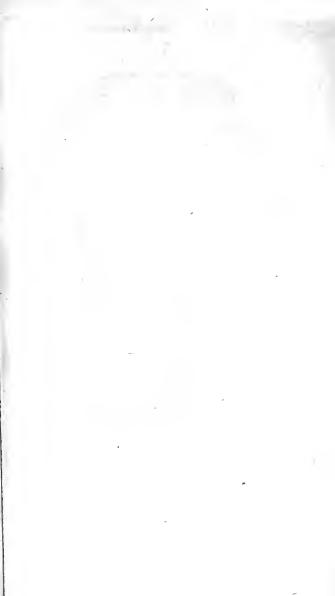

T.II.257.

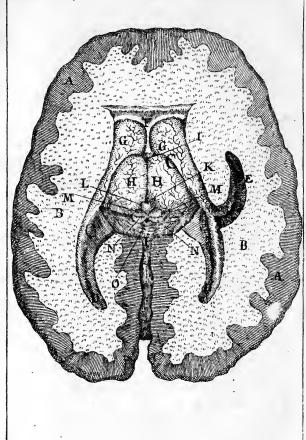

renferme une des cornes d'Ammon.

F. Une partie du septum lucidum, avec une partie des bras ou des racines de la voute à trois piliers.

GG. Les corps cannelés.

HH. Les couches des nerfs optiques.

I. Le Vulva.

K. L'Anus.

L. La glande pinéale qui a la figure conoïde.

MM. Les Nates.

NN. Les Testes.

O. Le conduit du quatriéme au troifiéme ventricule, ou l'aqueduc de Sylvius.

P. L'éminence vermiforme antérieure du cervelet.

#### CHAPITRE IV.

Du Cervelet, de la Moëlle allongée, & des Nerfs qui en partent.

E Cervelet, comme qui diroit le pe-Le Cervelet, tit cerveau, n'occupe pas tant le Démonstrateur, attendu qu'il ne renferme point de cavités qui contiennent des parties, comme fait le cerveau.

La situation du Cervelet est dans les

fosses inférieures de l'occipital, sous la cloison horisontale de la dure-mere, que j'ai nommée la Tente du Cervelet, parce qu'effectivement cette cloison est posce de la même façon qu'une Tente. La figure en général du Cervelet est irrégulierement ovalaire, & posée transversalement. Ses surfaces supérieures sont deux plans inclinés conformément à l'inclinaison des parties latétales dé la tente qui le recouvre. Sa surface inférieure est plus arondie, & la postérieure est un peu divisée pour loger le troisiéme repli de la dure-mere dont j'ai parlé dans son lieu, & que j'ai dit séparer le Cervelet comme en deux lobes dans cet endroit seulement.

Le Cervelet, comme le cerveau, est une masse moëlleuse, composée de deux substances, une grise ou corticale, & une blanche ou médullaire. Son volume est cinq ou six sois moindre que celui du

cerveau.

On observe au Cervelet des circonvolutions & des sillons qui sont bien dissérentes de celles que nous avons remarquées au cerveau; car celles-ci ne sont point tortueuses, ni situées à contre-sens les unes des autres; elles sont au contraire paralleles entr'elles, & toutes situées transversalement, de sorte que l'on diroit que ce sont des lames moëlleuses, recouvertes de la pie-mere, & appliquées parallelement les unes à côté des autres, comme sont les plis des côtés d'un habit. Elles ne sont pourtant pas toutes de la même largeur; car celles du milieu paroissent former un plus grand cercle, tandis que les cercles de chacune des autres lames, diminuent à mesure qu'elles approchent du devant & de la partie postérieure & inférieure: elles forment dans ces endroits des espéces d'apophises ou d'avances qu'on a appellées vermiculaires ou vermisormes. Ce qu'on en-L'apophise vermiculaire antérieure est tend par a-plus longue & plus courbée que l'infé-vermiculairieure, ou postérieure; & sa surface in-res. férieure est un peu cave, pour agrandir la cavité du quatriéme ventricule sur lequel elle est placée.

Les deux substances qui composent toute la masse du Cervelet, paroissent plus solides que dans le cerveau. La substance cendrée occupe tout l'extérieur, comme nous l'avons fait voir dans le cerveau; mais la substance blanche, quoiqu'intérieure comme dans le cerveau, est ici autrement disposée. En esset, elle semble prendre naissance par distérentes petites branches, qui grossissent à mesure qu'elles approchent du centre du Cervelet, où elles se jettent toutes dans un tronc blanc, qui grossit lui-même à proportion qu'il

Moelle al-

reçoit denoue lles branches, & qu'il est prêt d'abandonner le Cervelet. Pour lors il se divise en deux espéces de piliers ou prolongemens, dans chacun desquels on observe dissérentes productions mammilaires, dont les unes montent du cervelet vers les éminences appellées Testes; les autres sont plus larges & embrassent les cuisses de la moëlle allongée qui viennent du cerveau; & les dernieres descendent avec la moëlle allongée. Ces prolonge-Les Pédunmens qui aident à former la moëlle alloncules de la

gée, ont été nommés par Willis, les Peduncules de la moëlle allongée.

longée.

# DE LA MOELLE ALLONGE'E

Puisque nous ne faisons ici qu'une démonstration des parties du cerveau, & de ses dépendances, nous devons supposer que l'Anatomiste a déja fait voir les nerfs en place; après quoi il les coupe pour enlever tout à la fois, le cerveau, le cervelet, & la moëlle allongée, afin de voir plus distinctement les singulari. tés de cette derniere partie.

Tout ce qui reste du cerveau étant enlevé avec ses dépendances, on examine fans confusion, sa baze qui n'est point sphérique, mais platte, à quelques éminences près; d'où nous concluons que le



T.II. 261.

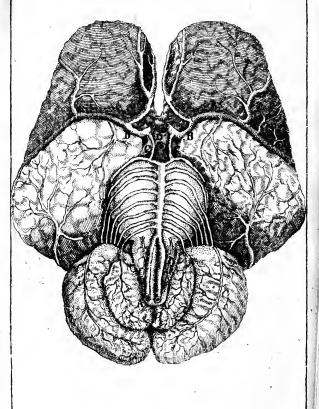

91

mea L.

261

cerveau entier ne représente qu'une demie sphere, & qu'on nomme mal chaque portion du cerveau, en l'appellant Hemisphere, car c'est plûtôt un quart de sphe-

re, comme je l'ai déja nommé.

Comme les éminences que l'on voit à la baze ou à la surface platte du cerveau, sont logées dans les fosses de la baze du crane, il a plû aux Anatomisses de divifer cette surface en lobes, dont les uns sont antérieurs, les autres moiens, & les derniers postérieurs; entre lesquels on voit les plus grosses branches de là carotide interne, que Willis a comparées à de grosses rivieres, qui fixent les limites des Provinces voisines. On va exprimer nettement tout cela dans la figure suivante.

#### EXPLICATION

## De la dix-neuviéme Planche.

Cette figure fait voir la baze du cerveau, & les différens vaisseaux artériels qui la parcourent.

A. Les artéres vertébrales,

BB. Les carotides internes coupées après leur dernier contour, & leurs rameaux qui se répandent entre les lobes du ceryeau.

cc. Le petit canal de communication des arteres vertébrales aux carotides, ou des carotides aux vertébrales.

D. La jonction des nerss optiques.

Pour terminer notre ouvrage, repre-La Moëlle nons la moëlle allongée, que nous envisaallongée.

geons comme un faisceau des canaux excréteurs, ou des nerfs que le cerveau & le Cervelet ont produits. Ce faisceau de neifs a quatre sources différentes : les deux plus considérables viennent des deux portions du cerveau, & sont appellées par les Anatomistes, les cuisses de la moëlle allongée. Celles qui sont plus postérieures & moins confidérables, viennent du Cervelet, & sont nommées les bras, ou les peduncules de la moëlle allongée.

Les cuisses de la moëlle allongée, étant parvenues aux péduncules de cette méme moëlle, sont entourées des deuxiémes prolongemens des piliers du Cervelet, qui les ceignent comme feroit un anneau;

res.

Protubéren- c'est pourquoi Willis les a appellés les ces annulai-Protuberences annulaires. Mais le cerveau étant ainsi renversé, il semble que ces cuisses passent comme dessous un Arche, ce qui a fait appeller ces protubérances Pont de Varole, du nom d'un Professeur en Chirurgie à Boulogne, depuis premier Médecin du Pape Grégoire XIII. qui les avoit envisagées sous la figure d'un

ľa

¢1

de la Moëlle allongée. 263

Pont en les décrivant. Cette protubérance a de petites cannelures ou marques transversales qui suivent toute son étendue, & dans son milieu il y a une déprefsion ou enfoncement longitudinal qui pénétre sort peu, & semble diviser toute

la protuberence en deux parties.

Au dessous de ce Pont, puisqu'on le veut ainsi nommer, on voit à la surface antérieure de la moëlle allongée, quatre dissérentes éminences, qui sont comme paralleles entr'elles. Celles du milieu resiemblent assez à une piramide; c'est pour cela qu'on les nomme les éminences pira-Les éminenmidales de Vieussens; & celles qui les ces piraminavoissens, une de chaque côté, aïant moelle alune sigute ovale, ont été nommées par le longée. Les olivairememe Auteur, les éminences olivaires. Tes,

Si après avoir bien enlevé la pie-mere qui couvre cette surface de la moëlle allongée, on se donne la peine d'écarter peu à peu la rainure perpendiculaire qui sépare les deux éminences piramidales, on apperçoit que les filets nerveux d'un côté de la moëlle allongée, passent à l'autre côté. C'est par le moëen de ce croisement de filets nerveux, qui vont de droit à gauche, & de gauche à droit, comme seu M. Petit, Médecin & Académicien, l'a démontré à l'Académie, qu'on peut expliquer pourquoi la paralisse arrive au

côté opposé à la blessure du cerveau. Il y a même beaucoup d'apparence que ce croisement de filets nerveux se fait en beaucoup d'autres endroits, comme je l'ai fait observer, & notament au corps calleux.

Pour appercevoir présentement la surface postérieure de la moëlle allongée, il faut remettre le cerveau dans sa premiere fituation fur un plan égal; alors on coupe le cervelet en deux parties égales; & quand on a séparé avec attention l'apophise vermiculaire antérieure, on apperçoit que la surface postérieure de la moëlle allongée, est une cavité piramidale, située de façon que sa baze est supérieure-& sa pointe inférieure. Voilà ce qu'on appelle le quatriéme ventricule, au milieu duquel on voir une rainure perpendiculaire qui se termine à peu près comme une plume à écrire, ce qui l'a fait appeller calamus scriptorius, ou plume à écrire.

J'ose me flatter que quiconque voudra fuivre sur des sujets, la démonstration que je viens de donner, du cerveau & de ses dépendences, trouvera ce que je viens d'indiquer, pourvû qu'il sçache un peu manier le scalpel; & qu'il avouera que ce que j'en ai dit, n'a eu d'autre modéle que

les cadayres.

### DES DIX PAIRES DE NERFS,

# Qui partent de la moëlle allongée, ou de ses dépendances.

Si nous avons envisagé la moëlle allongée comme un faisceau de canaux excréteurs ou de nerfs qui partent du cerveau & du cervelet, nous pouvons respectivement envisager les Nerfs comme le déve-

loppement de la moëlle allongée.

Il est très-difficile de déterminer quelle est la substance du Nerf; cependant lorsqu'on examine avec attention un Nerf optique après une injection bien faite, & qu'il a été desseché, on voit que la piemere l'enveloppe, & qu'elle forme dans toute sa substance, des cloisons très-singulieres, remplies d'une petite portion moëlleuse : on apperçoit même entre ces cloisons des artérioles très-fines; ce qui a induit à erreur Louvenbak & d'autres Anatomistes d'un grand mérite, & les a portés à dire que les Nerfs étoient creux, puisqu'on pouvoit les injecter. Or si la nature est uniforme dans toutes les parties d'une même espéce, nous pouvons dire que tous les Nerss, tant fins soient-ils, ont la même structure, & sont conséquemment de petits cerveaux envoïés ou

continus au cerveau meme. Cette idée du Nerf n'est fondée que sur l'expérience, & peut fournir des réponses aux objections de ceux qui tendent à nier l'existence d'un fluide dans la substance du Nerf.

#### EXPLICATION

# De la vingtiéme Planche.

Ette Figure représente la baze du cerveau, la moëlle allongée, & la naissance de dix paires de nerss.

A A. Les nerfs olfactifs, qui viennent de la baze des corps cannelés pour se jet-

ter sur l'os cribleux.

B B. La seconde paire de ners sont les optiques. Ils prennent leur naissance de la partie supérieure des éminences appellées couches des ners optiques, puis descendant vers la baze du cerveau, en embrassant toûjours ces mêmes couches, ils s'inclinent l'un vers l'autre, se joignent au devant de l'entonnoir, se séparent ensuite pour entrer dans les trous optiques. Après avoir percé la cornée opaque & la corroïde, ils s'épanouissent & sorment une toile blanche & mucilagineuse appellée Rétine, qui couvre toute la face





postérieure de l'humeur vitrée de l'œil. Après les ners optiques, on voit les artéres carotides internes, coupées & dési-

gnées par ces caractéres 2.2.

cc. La troisième paire de ners sont les Moteurs, ainsi dits, parce qu'ils servent aux mouvemens des yeux. Ils ont leur origine à la baze de la moëlle allongée derriere l'entonnoir, puis ils s'avancent vers les côtés de la felle turcique, où ils percent la dure-mere pour entrer dans chaque sinus caverneux qu'ils parcourent; de-là, ils entrent dans l'orbite par la partie large de la fente orbitaire supérieure ou sphenoïdale, pour se distribuer dans les muscles droits de l'œil.

D'D. La quatriéme paire de nerfs sont les Pathétiques, parce que les muscles dans lesquels ils se distribuent, sont connoître quelques passions de l'ame. Ils sont de chaque côté un petit nerf trèssin, & viennent chacun de son côté, des parties latérales de la grande valvule du cerveau, je veux dire de cette expansion moëlleuse & lucide qui se trouve entre les Testes & le cervelet, & qui couvre l'aqueduc de Sylvius. Ils se courbent ensuite vers les côtés insérieurs de la moëlle allongée, & après avoir sait environ un

pouce de chemin, ils percent la duremere à l'extrêmité de la tente du cervelet. Dans la duplicature de cette membrane ils rencontrent de chaque côté, la croisséme paire de Nerss qu'ils accompagnent au travers du sinus caverneux de la dure-mere : de là ils passent par la partie large de la fente orbitaire supérieure, pour se jetter dans le ventre du muscle,

appellé le grand oblique de l'œil.

E E. La cinquiéme paire de nerfs prend naissance des côtés intérieurs du Pont de Varole, ou protubérançes annulaires, par un tronc qui est le plus gros de tous ceux qui naissent de la moëlle allongée. Ce nerf descend ensuite obliquement, & s'appuiant fortement au côté extérieur de l'apophise pierreuse, il perce la dure-mere, entre dans sa duplicature & dans le finus caverneux, où d'abord ses fibres s'entrelassent diversement, & font comme un ganglion, d'où il part plusieurs filets qui se distribuent à la dure-mere. Nous ne faisons point mention d'un grand nombre de filets qui partent de cette cinquiéme paire, pour parler plus amplement de la route de ses trois principales branches, & sur tout des divisions & communications de la premiere branche, qui sont fort curieuses.

Des Nerfs. 269

Reprenons donc le gros Nerf de la cinquiéme paire, que nous avons laissé dans le sinus caverneux, & qui y a déja formé une espéce de ganglion fort irrégulier, & jetté plusieurs filets à la duremere. Ce Nerf se divise ensuite en trois grosses branches écartées l'une de l'autre, & qui traversent toutes trois le sinus caverneux, dans le sang duquel elles sont

comme baignées.

La premiere branche de la cinquiéme paire dont nous parlons, est plus petite que les deux autres, mais beaucoup plus longue; elle est située plus supérieurement, & connue sous le nom de branche Ophthalmique. Cette branche Ophthalmique avance vers la fente orbitaire supérieure, & entre dans l'orbite par l'endroit le plus large de cette fente, A son entrée dans l'orbite elle se divise en trois rameaux, dont le principal ou supérieur est appellé Nerf frontal. Ce petit nerf avance fur le muscle releveur de l'œil, en fournissant des filets au releveur de la paupiere supérieure. Etant parvenu à la partie supérieure moienne de l'orbite, il se divise en deux rameaux, dont le plus grand passe par le trou sourcilier, & se distribue au muscle frontal & à la peau du front. L'autre rameau qui est plus petit, s'incline vers le grand angle

M iij

270 Des Nerfs.

de l'orbite, où il passe par une petite membrane ligamenteuse jointe à la troclée, d'où il se jette vers le nez & se distribue aux muscles sourciliers & des pau-

pieres.

La seconde branche du nerf ophthalmique est communément appellée nerf nazal. En se détachant du tronc ophthalmique, il forme pour l'ordinaire un petit ganglion, d'où il part un filet de nerf qui va se joindre à un rameau de la troisième paire qui forme le nerf ciliaire. Le nerf nazal passe aussi-tôt sur le nerf optique, & dans cette route il jette quelques filets qui vont au releveur de l'œil: après cela il s'incline vers la parois interne de l'orbite, & étant sous le muscle grand oblique de l'œil, il se divise en deux rameaux, dont l'un entre par le trou orbitaire interne antérieur, traverse les cellules de l'os étmoïde, monte à côté de l'os cribleux, entre dans le crâne d'où sa maîtresse branche étoit sortie, va à la partie latérale antérieure de l'apophise Crista-galli, sait un coude pour s'unir au nerf olfactif, & accompagnant les filets antérieurs de ce nerf, se plonge avec eux, pour sortir une seconde fois du crâne par les trous antérieurs de l'os cribleux, & se distribuer dans le nez.

Qu'on me pardonne la description as-

fez ample du principal rameau de la premiere branche de la cinquiéme paire : ses différens contours font d'autant plus de plaisir au Disséqueur, que c'est par ce ners que l'on peut expliquer pourquoi l'on éternue en regardant un grand jour, & pourquoi l'œil devient larmoïant lorsqu'on farsouille dans le nez avec quelque chose qui irrite; car la communication que nous venons de faire voir des nerss des yeux avec les olsactiss, met en évidence tout ce qui pourroit laisser de l'obscurité dans l'explication de ces deux phénoménes.

Poursuivons l'autre rameau, ou plûtôt le reste du Nerf nazal. Cette partie du Nerf qui n'a pas entré dans le trou orbitaire interne antérieur, s'avance près cette petite poulie cartilagineuse appellée trochlée, où elle se distribue en plusieurs filets nerveux qui vont au sac lacrimal, à la caroncule, à dissérens muscles des paupieres, du nez, des sourcils, & même à

la peau voisine.

La troisième branche enfin du Nerf ophthalmique, est appellée Lacrimale: elle s'avance sur la parois externe de l'orbite, & se porte sur le muscle dédaigneur, d'où elle va à la glande Lacrimale, à laquelle elle donne plusieurs ramisfications. Cette branche va ensuite gagner l'angle

M iiij

externe de l'orbite; là elle se divise en une infinité de filets qui vont au muscle orbiculaire des paupieres, au crotaphite,

au masseter & à la peau voisine.

C'est ainsi que j'ai suivi la premiere branche que sournit la cinquiéme paire de Ners: ceux qui la disséqueront avec soin, reconnoîtront que je n'ai oublié qu'un assez grand nombre de petits silets nerveux qui m'eussent obligé à donner trop d'étendue à cette matiere: ainsi nous allons la terminer, cette matiere, par une exposition des deux autres branches de cette cinquiéme paire, & nous nous étendrons encore un peu sur l'une & sur l'autre, parce que la description qu'en fait M. Heister, est un peu dissérente de celle que nous allons donner.

La deuxième branche de la cinquième paire de Nerss est moienne en situation. Cette branche s'appelle maxillaire supérieure, parce qu'elle passe par un trou nommé maxillaire supérieur, construit obliquement dans l'os sphénoïde, & tourné vers la sente orbitaire inférieure, autrement appellée spheno-maxillaire, pour se distribuer presqu'à toutes les parties de la mâchoire supérieure. Cette esquisse de la maxillaire supérieure suffira pour le présent, avertissant néanmoins que nous ne pouvons passer à M. Heister, la route

273

qu'il fait tenir & l'usage qu'il donne à un

des rameaux de cette branche.

La feconde branche, dit il, se peut appeller maxillaire supérieure .... » elle » envoie encore un rameau vers l'oreille, » qui s'étant joint à un petit rameau de » la septiéme paire, forment ensemble la CORDE du tambour. Maxillaris superior dici potest. ... Attamen ramulum quoque ad aurem restetit : qui ramulo septimi paris junctus, CHORDAM TYM-PANI (a) constituit. Pour décrire si mal la corde du tambour, ce n'étoit pas la peine de reprocher à Verheyen de n'en avoir point parlé. Neque Chordæ tympani, mentionem facit. Heist, præsat, p. XIX.

La maxillaire supérieure ni aucun de ses rameaux, n'ont jamais aidé à former la corde du tambour, si ce n'est dans toutes les éditions de M. Heisler, qui ne les a données au Public, à ce qu'il dit, qu'après avoir vérissé lui-même sur les cadavres, ce qu'il y a imprimé. Je vais lui faire voir que la corde du tambour est uniquement sormée par un rameau de la croisséme branche de la cinquiéme paire de Ners, appellée maxillaire inférieure.

La troisième branche enfin de la cinquiéme paire de Nerfs, est postérieure em

J.L. F.

<sup>(</sup>a) Compend, anar, Heister p. 149, edit. 3. & p. 162. edit. 4.

Des Nerfs.

274

situation: cette branche de Nerf s'appelle maxillaire inférieure, parce que le plus grand nombre de ses distributions, ou plûtôt sa tige principale, entre dans le canai osseux de la mâchoire inférieure. Cette branche de Nerf excéde en grosfeur les deux branches dont nous venons de parler, & passe par le trou evale construit dans l'os sphénoïde, autrement nommé trou maxillaire inférieur, pour se distribuer en partie à la mâchoire inférieure, à ses muscles, &c. dans l'ordre suivant.

Dès que cette branche est sortie du crâne par le trou ovale, elle jette quatre rameaux assez considérables & assez près l'un de l'autre. Le premier de ces rameaux monte, se divise en plusieurs filets qui se répandent dans le muscle crotaphite. Le second rameau en se détournant un peu de cette route, fait plusieurs divisions dont les filets se répandent à l'oreille externe, à la conque, à la peau voisine. Le troisième rameau passe entre le condile & le coroné de la mâchoire inférieure, s'incline & se divise en plusieurs filets qui vont aux muscles buccinateur, masseter, triangulaire, incissis, &c. à la lévre supérieure & à la peau. Le quatriéme rameau a sa naissance tout près le troisiéme, & ses distributions vont à peu près aux mêmes parties,

J'ai passé la description de ces quatre premiers rameaux de la maxillaire inférieure assez legérement, afin de venir au rameau de ce maxillaire inférieur qui forme la corde du tambour, & de le décrire autant exactement qu'il me sera possible. Ainsi la maxillaire inférieure après avoir fourni les quatre rameaux considérables, dont je viens de parler, se trouve beaucoup diminuée de grosseur, & s'avançant entre les deux muscles ptérigordiens, elle jette quelques filets qui vont à plusieurs muscles de l'une & l'autre mâchoire. Etant prête à entrer dans le canal offeux de la mâchoire inférieure, elle se divise en deux rameaux, dont celui qui repréfente la tige, entre dans ce canal offeux, fournit un filet à toutes les dents du côté de la même mâchoire, fort par le trou mentonnier pour se distribuer à la lévre inférieure, & en conséquence est appellé maxillaire insérieure. L'autre rameau s'avance par dessus le muscle ptérigoidien interne, va à la langue, ce qui l'a fait nommer Nerf lingual; mais avant d'entrer dans cet organe, il jette un petit rameau qui remontant en a nere, forme comme un Y avec le rame in lingonal d'où il vient de partir; puis il va à côté de la trompe d'Eustache, entre par la feate gle-

M vj

noidale pour gagner la caisse du tambour qu'il traverse. Voilà le rameau de Ners (rejetton du Ners lingoual, subdivision de la branche maxillaire insérieure) qui sorme, fabrique & construir la CORDE du tambour, & non pas un rameau partant de la maxillaire supérieure, comme le dit M. Heister dans toutes ses éditions.

Si cet Auteur, en nettoïant l'Etable d'Augias (c'est l'épithete honorable qu'il a donné à ma premiere édition) (a) y avoit balaïé une aussi grosse ordure, qu'il eût triomphé! Les quatorze pages qu'il a emploïées à 'étaler mes prétendues erreurs, eussent bien des sois doublé, caril est fertile en résléxions ingénieuses, en beaux tours, & en ironies. Mais je méprise ces miséres, & la description que je vais achever de la vraie corde du tambour, plaira davantage au Public.

Cette corde que nous avons dit traverfer la caisse du tambour, passe ensuite sur le marteau, précisément entre l'insertion du tendon de son muscle interne, & cette partie qu'on appelle son col, où elle s'appuïe: de-là, elle passe au-dessus de la longue jambe de l'enclume sans

<sup>(</sup>a) Quam plurima adhuc effent monenda, imo Augia stabalum expurgandum, si omnes Chirurgi nostri lapsus proferre & refellere vellem, Heist Comp. p. 156, 4. edit, Tom. II.

toucher au timpan, ou si elle le toucher ce n'est que par le moïen d'une membrane. Ensin cette corde du tambour, parvenue à un petit trou qui se trouve à la partie postérieure de la caisse, à deux lignes d'un autre trou par où passe le tendon du muscle de l'étrier, entre dans l'apophise mastoïde: là elle entre dans un petit canal très-solide, dirigé de haut enbas & en arriere; & aïnt fait trois bonnes lignes de chemin dans ce petit canal, elle va se joindre à la portion dure du Nerf auditif, près sa sortie par le trou stilo-mastoïdien ou aqueduc de Fallope.

On avouera, je me flatte, que cette description de la corde du tambour, ne peut être telle, qu'après une contemplation de l'original; & on conviendra que cette corde n'est autre chose qu'une communication d'un rameau partant de la maxillaire inférieure, & spécialement du rameau qu'elle sournit, appellé Lingoual, avec la portion dure du Ners auditis ou septième paire: ou si l'on veut, pour éviter toute chicanne, la corde du tambour est un rameau de communication entre la septième paire, & le rameau lingoual de la maxillaire inférieure.

M. Heister, pour qui je suis plein de consideration, peut vérisser ce que j'ai l'hon278 Des Nerfs.

neur de lui avancer; & s'il veut se donner une satisfaction complette, je l'exhorte à injecter le sujet dont il se servira; si son injection est sine & qu'elle ait bien donné, il verra avec plaisir que la corde du tambour que je viens de décrire assez exactement, est accompagnée dans toute sa route, par une branche d'artére qui vient de la carotide interne; & que cette corde, en entrant dans la caisse, est aussi accompagnée du tendon du muscle oblique ou antérieur du masteau.

Les critiques sont avantageuses quand elles servent à éclaireir les matieres. Je souhaite avoir satisfait le Public en cela, & le prie d'être persuadé que je n'ai d'autre ambition. Poursuivons l'explication de

notre vingtiéme Planche.

FF. La sixième paire de ners a son commencement à la partie antérieure de la baze de l'éminence Piramidale de la moëlle allongée : elle perce ensuite la dure-mere vers l'endroit où l'apophise occipitale se joint à l'os sphénoïde; & se glissant dans la duplicature de cette membrane, elle entre dans le sinus caverneux; là elle jette un petit rameau qui se joignant avec deux petits silets de la première branche de la cinquième paire, forment le cummencement du ners imer-

costal, qui baigne, comme l'on voit, dans le sinzs caverneux de la dure-mere. La fixiéme paire passe ensuite par la partie large de la fente orbitaire supérieure, & parvenue dans l'orbite, elle se jette au

muscle dédaigneur, &c.

GG. La septiéme paire de Nerfs est appellée l'auditive. Elle commence au côté postérieur de la Protuberence annulaire, par deux branches, dont la plus grosse qui est celle de dessus, se nomme la portion molle, parce qu'elle est en effet plus tendre & plus molle, non seulement que celle qui l'accompagne, mais même que toutes celles qui partent de la moëlle allongée, si on en excepte les olfactifs. Cette portion entre dans un grand trou, appellée l'auditif interne, conjointement avec la portion dure. Ce trou dans son fond se divise en deux culs-de-sac, un inférieur & un supérieur. L'inférieur qui est le plus large & le plus spacieux, est criblé d'un infinité de petits trous qui donnent passage aux filets de la portion molle, pour se perdre dans l'oreille interne. Le cul-de-sac supérieur qui est le plus petit, s'étant retréci, forme un trou, & quelquefois deux. Ce trou que je ne puis décrire, parce que cela regarde l'ofteologie, & nous écasteroit trop de notre sujet, est le commencement de l'Aqueduc de Fallope; il fait ensuite un grand contour dont le progrès qui est fort curieux, renserme la portion dure, qui fort ensin du

crâne par le trou stilo-mastoïdien.

HH. La huitiéme paire de nerfs est appelle vague, parce qu'elle jette des ra-meaux à la poirrine & au bas-ventre. Elle commence par neuf ou dix filers qui ne font qu'un seul plan aux côtés de la moëlle allongée, au-dessus de la protuberance annulaire. Ce plan reçoit le nerf spinal, ou l'accessoire de Willis, & tous sortent du crâne par le trou déchiré: Voici la mécanique de ce trou, quoique cela regarde l'osteologie. Derriere l'apophise pierreuse on voit une fente irréguliere appellée trou déchiré: elle est partagée en deux par une avance ou petite languette osseuse qui appartient à la roche. L'ouverture antérieure donne passage à tous les filets de la huitieme paire, & au nerf spinal; mais la postérieure donne passage au sinus lateral de la duremere, qui va former la jugulaire interne; de sorte qu'au dessous du crane, la jugulaire iaterne, la huitième paire de Nerfs, & l'artere carotide se touchent & sorment un beau triangle, duquel la neuviéme paire de Nerfs n'est pas fort éloignée.

ii. La neuviéme paire de Ners, nommée plus particulierement linguale ou guflatrice, commence au côté de l'éminence Piramidale, par deux racines très-distinctes qui se réunissent en un seul cordon à leur sortie du crane, qui se fait par le trou condiloidien, que l'on voit quelquesois double; mais quand cela arrive, le second trou ne sert que pour le passage de quelques petites veines qui se dégorgent dans le sinus latéral. Voilà les Nerse qui sortent par des trous construits dans le crâne

L. Les artéres vertébrales: elles sont deux, une de chaque côté. Cette artére est un rameau de la soûclaviere, qui monte le long de ce canal osseux sormé par les trous des apophises transverses des vertébres du cou. Chaque artére vertébrale est accompagnée dans ce trajet, par une veine qui porte le même nom, & par un filet de ners qui part du ganglion de la dixiéme paire que je vais indiquer.

L'artére vertébrale parvenue au haut de ce canal offeux, fait trois contours dont il n'est point ici question, passe ensuite dans l'échancrure postérieure de l'apophise oblique de la premiere vertébre du cou, sur le cordon de la dixiéme paire de Ners, & perce la dure-mere dans le même endroit que cette dixiéme paire, pour entrer ensuite dans le crâne par le

grand trou occipital. Cette artére arrivée dans le crâne, se glisse entre la grande apophise occipitale & les corps olivaires & piramidaux de la moëlle allongée, auxquels elle jette quelques petits rameaux; & parvenue entre l'extrémité de cette grande apophise, & ce qu'on appelle le pont de Varole, elle s'incline vers le milieu pour s'unir avec l'artére vertébrale de l'autre côté; de laquelle union il ne reste plus qu'un tronc, qui jette des rameaux considérables à droit & à gauche, ce qui est bien représenté dans la dixneuviéme Planche, car dans celle-ci on a été obligé de couper le tronc pour voir les dix paires de nerfs en place.

K. La dixième paire de Nerfs enfin, vient plus particulierement de cette portion de la moëlle allongée, qui est entre l'occipital & la premiere vertébre du cou, je veux dire, dans l'endroit où elle passe par le grand trou occipital. Cette dixième paire commence par trois ou quatre silets nerveux, qui se réunissent en un seul cordon: après quoi ce cordon sort par le même trou de la dure-mere qui donne entrée à l'artére vertébrale, comme je l'ai déja expliqué, & non pas par un trou particulier du crâne comme les neus premieres paires de ners, qui sortent toutes

par des trous que le grand Ouvrier a fabriqués, percés exprès dans la baze du crâne,

Ce cordon ainsi construit de la réunion de trois ou quatre filets nerveux qui viennent de la moëlle allongée, s'avance ensuite vers l'apophise oblique supérieure de la premiere vertébre du cou, gagne son échancrure postérieure, dans laquelle il passe de derriere en devant, toûjours sous l'artére vertébrale dont je viens de parler: après quoi il forme un ganglion, d'où il part des filets nerveux qui vont aux muscles grands & petits droits, & aux muscles obliques de la tête. Un de ces filets nerveux qui partent du ganglion, descend pour entrer dans ce canal osseux formé par la rencontre des trous qui sont aux apophises transverses des vertébres du cou, & accompagner l'artére vertébrale & les veines qui s'y trouvent.

Il est évident par cette description tirée d'après les cadavres, que la dixième paire de ners, part & tire son origine, comles neus paires précédentes, de la moëllo allongée, à la différence que celle-ci ne sort pas par un trou particulier construit dans la baze du crâne, comme cela se

voit à toutes les autres.

Les fautes que M. Heister s'est efforcé

Des Nerfs.

284 de trouver dans mon Ouvrage, & dont; on a vû le faux par differentes notes, à mesure que l'occasion s'en est présentée, m'ont paru si peu dignes d'un véritable Anatomiste & d'un Censeur judicieux, que plusieurs m'ont échappé dans les endroits où elles convenoient. La dixiéme paire de nerfs dont je viens de donner une juste esquisse, me rappelle une repréhension de cet Auteur qui lui tient fort à cœur, parce qu'il prétend que je ne lui fais point honneur d'une de ses grandes découvertes. La voici.
"Il nous apprend, p. 18. (c'est M.

» Heister qui parle) que les neuf paires » de nerfs viennent de la moëlle allon-» gée du cerveau dans le crâne, comme » s'il avoit fait lui-même cette découver-» te, & qu'il l'eût observée le premier : » tandis qu'il y a long-tems que j'ai fou-» tenu MOI-même, & peut-être le pre-» mier, contre l'opinion commune des » Anatomistes, qui enseignoient après » Willis, qu'il y avoit dix paires de nerss » qui partoient du cerveau, qu'on n'en » devoit réellement reconnoître que neuf » venant du cerveau ou de la moëlle allon-» gée. Cependant sans ME citer, sans » parler de MOI, \* il paroît vouloir se

<sup>\*</sup> Avant ma réponse à une si grande offense, je voudrois bien que ce Censeur me citât un seul

n faire honneur de cette découverte, nomme venant de lui. « \* Pag. 18. Ex medulla oblongata cerebri novem paria nervorum in cranio provenire docet, quasi hoc ejus esset inventum aut primo ab ipso notatum: cum jamdudum EGO, & sorte primus contra vulgarem Anatomicorum sententiam, qui post Willissum scripserunt, & decem cerebri nervos esse docuerunt, sustinuerim, novem tantum cerebri seu MEnuerim, novem tantum cerebri seu MEDULLÆ OBLONGATÆ in cranio esse nervos, ubi vero ME silet, & pro sus inventione venditare videtur. Heist. Comp. p. 154, edit. 4.

J'admire la complaisance avec laquel-

Anatomiste qui lui ait attribué cette découverte. M. Winslovy m'a dit qu'il ne connoissoit point M. Heister pour l'Auteur de ce fait, & ne l'a point cité. Il n'ayoit garde; son erreur est trop gros-

siere.

\* Cette façon de sonder les cœurs, & de vou-loir interpréter jusqu'aux pensées les plus secrettes d'un Auteur, est familiere à M. Heister. Verbeyen n'a presque donné que le fruit de ses dissections; & dans ce travail immense, les conduits bepato-cistiques se sont trouvés, sans avoir dit que Glisson & Bohnius en avoient parlé. Aussitôt notre Censeur, après avoir accablé Verheyen d'une légende d'Auteurs qu'il n'avoit point lûs, & dont son étalage a bien des vûes, annonce que cet Anatomiste a voulu donner ces conduits comme une de ses découvertes. Qua VERHEYNUS, dum , in descriptione horum illos silet , pro suis inventis venditare videtur. Heist. Præfat. p. VII. Quel esprit! Pourquoi n'a-t-il pas postulé la place de son ami l'ancien Journaliste ? C'est le même caractere, & il l'eût remplie dans le même goût. le M. Heister a répété dix à douze sois ce mot moi, EGO, dans quatorze pages qu'il a emploiées à critiquer ma premiere édition. Mon admiration cependant ne va pas jusqu'à l'étonnement; cette façon modeste de s'annoncer est familiere à quelques personnes de son espéce. Si ce Censeur passionné avoit lû les douze Lettres des Chirurgiens de Paris, il eût vû comment on y a badiné ce MOI imprimé avec tant d'amour propre, & qu'il eût été facile de le badiner aussi; car la source de ces douze Lettres est encore trèsexistante dans notre Académie. Mais c'est sur le ton sérieux qu'il faut lui répondre; donner à sa découverte, toute sa valeur & son prix, & la lui restituer puisqu'il en est si jaloux : ubi vero ME silet, & pro sua inventione venditare videtur. Heist, idem.

J'avois dit à la page 18. de ma premiere édition, en parlant de la division générale du corps humain, ce que je dis aujourd'hui, page 28. Tome I. sçavoir: La plus haute cavité est appellée la tête, dont les parois sont le crâne qui contient.... la naissance de neuf paires de ners.

Comme je ne faisois dans l'endroit cité, qu'une énumération précipitée des parties seulement contenues dans le crâne.

J'ai dû renvoier au cerveau, la description plus étendue des nerfs qui en partent, ain-fi que je m'en suis acquité dans ce Chapitre: mais de prétendre, comme le fait M. Heister, que j'aie eu d'autres vûes dans cette courte énumération, que de parler des nerfs qui percent la baze du crâne, c'est supposer dans mon intention ce qui n'y a jamais été. D'ailleurs, ces neuf paires de nerfs qui fortent par des trous particuliers de la baze du crâne, me font connus long-tems avant que M. Heister ait écrit de l'Anatomie. Il a 25 & 30 ans que Messieurs Duver-ney, Winslow & Arnaud n'ont enseigné & démontré autre chose dans l'Amphithéâtre du Jardin du Roi; que Messieurs Gigot, Chevalier, Poncelet, Bertrand, Petit, Puzos, Lapeyronie, & quantité dautres célébres Chirurgiens, ont enseigné & démontré cette doctrine dans notre Amphithéâtre de Saint Côme. M. Verdier mon premier Maître d'Anatomie à Paris, m'a fait voir dans le tems que j'avois l'avantage d'être son Disciple, les neuf premieres paires de nerfs perçant la baze du crâne, sur plus de cinquante cadavres humains, & fur autant de têtes de veau, de mouton & de chiens. Auquel de ces grands Hommes, qui enseignoient avant qu'on sçût qu'il y eût un Heister dans le monde, attribuerai-je cette découverte? Personne ne m'a dit qu'elle sût la sienne : je l'ai rendue de même au Public, sans y prétendre d'autre gloire, que de lui montrer que je le sçavois; & non pas, comme dit mon Censeur, que j'aie voulu m'en attribuer la découverte. Quasi hoc ejus esset inventum aut primo ab ipso notatum. Heist. idem.

Mais, la découverte dont M. Heister sait tant de bruit, prouve au mieux qu'il n'est pas un Anatomiste sort praticien, & s'il est assez sincére pour avouer la saute que je vais lui montrer, il doit restituer à la mémoire du célébre Willis, ce que son inexactitude dans la dissection a voulu sui ôter. Enthousiasse de ses erreurs, il dit contre mon Ouvrage:

3) Il y a long-tems que j'ai soutenu MOI
3) même, & peut-être le premier \* contre

3) l'opinion commune des Anatomistes,

3) qui enseignoient après Willis, qu'il y

3) avoit dix paires de ners qui partoient

3) du cerveau, qu'on n'en devoit réelle-

ľ

ər ji baju

<sup>\*</sup> M. Heister a plus d'avantage qu'il ne pense, car il est aussi le dernier, personne n'aiant voulu le suivre dans une si belle découverte. Quelle gloire d'être dans une si belle trouvaille, alpha & onega.

ment reconnoître que neuf venant du cerveau ou de la MOELLE ALLONGE'E. « Cum jamdudum EGO, &
forte primus contra vulgarem Anatomicorum fententiam, qui post Willistum scripserunt, & decem cerebri nervos esse docuerunt, sustinuerim, novem tantum cerebri seu MEDULLÆ OBLONGATÆ
in cranio esse nervos. Heist. Comp. idem.

Dès ma premiere édition, j'ai soutenu que la moëlle allongée sournissoit dix paires de ners, & je n'ai augmenté dans celle-ci, la description des cinquiéme & dixiéme paires, que pour montrer des erreurs essentielles à un Critique qui reclame la faute d'Anatomie la plus grossiere, la plus énorme, pour me servir de ses termes, & que je n'ai point dit dans le sens qu'il veut le faire entendre.

Cette reclame m'a porté à examiner l'endroit de son Ouvrage, où il parle des ners qui partent de la moëlle allongée. Le voici, il est digne de remarque.

» Lorsque le cerveau a été comme il » faut tiré du crane, on apperçoit aisément » à sa partie insérieure, vulgairement X. » paires de ners; mais pour parler plus » juste, plus raisonnablement, RECTIUS, » il y en a SEULEMENT IX. « In hujus parte inseriori, dum cerebrum è cranio decenter eximitur, spectanda nerve-

Tome II.

rum cerebri, vulgò X. ŘECTIUS IX. tantum paria. Heist. Comp. p. 137. édit.

4. Tom. I.

Je ne sçais si j'ai tiré comme l faut, adroitement, le cerveau du crane, lorsque M. Stockausen mon Eléve, a dessiné ma vingtiéme Planche, & qu'il a mis la dixiéme paire de nerfs, partant de la moëlle allongée. Je ne pense pas néanmoins que ses yeux l'aient trompé, & qu'il ait eu encore moins l'idée de placer au rang des Anatomistes vulgaires, celui qui l'instruisoit alors. En tout cas, c'est une consolation pour moi d'avoir un illustre Compagnon; & ce vulgò X. des deux, trois & quatriéme éditions de mon habile Censeur, n'a pas empêché le célébre M. Winflow de se mettre au même rang, en décrivant ainsi la dixième paire des nerfs.... » Dixiéme paire. Nerfs sous-occipitaux. » Ils naissent au-dessous de la neuviéme » paire, principalement de la partie an-» térieure & un peu de la partie laterale » de l'extrémité de la moëlle allongée, » vis-à-vis la partie postérieure des apo-» phises condilordes de l'os occipital, 2) &c. " (a)

M. Heister ne me dira plus que je l'oublie, que je ne purle point de lui, ubi vero ME silet: je viens de rendre justice

<sup>(</sup>a) M. Vinlovy Exposition Anatom. p.633.

Des Nerfs. 25

à sa belle découverte: je la lui laisse toute entiere, & à l'illustre Willis celle de dix paires, que j'ai vérissée il y a long-tems, sur un très-grand nombre de cadavres, de saçon à être toujours persuadé que la moëlle allengée sournit DIX paires de nerss.

# PARALLELE

Des erreurs que j'ai indiquées dans le Livre de M. HEISTER, & de celles qu'il a censurées dans la premiere édition de cet Ouvrage.

Les Lecteurs sont présentement en état de juger de l'habileté en Anatomie, de mon redoutable Censeur, & principalement de son esprit modeste & sincére. Les fautes que j'ai pris la liberté de lui montrer, ne sont point suivant lui, des fautes, ou elles sont si peu importantes, qu'il n'y a rien à craindre de les ignorer, soit pour la pratique de Médecine ou de Chirurgie. Vel errores non sunt, vel saltem, tam exigui, ut ab earum ignoratione nullum damnum in Arte Medica aut Chirurgica sit metuendum. Heist. Comp. P. 149,

J'en ai jugé autrement dans plusieurs endroits, & je me flate que les Lecteurs ne me désavoueront point. Mais je vou-

drois bien demander à cet Anatomiste, quel préjudice ces variations qui ferencontrent quelquesois dans la nature, & dont j'ai donné quelques exemples, peuventelles apporter à la pratique de Médecine ou de Chirurgie? S'ensuit - il de là que des erreurs de position ou de structure, quoiqu'elles n'attirent point de dommage à la pratique, ne soient pas des sautes confidérables en Anatomie? Un ¿ natomiste passeroit-il pour exact, pour bon Anatomiste, s'il donnoit, par exemple, ces variations, pour des positions & des structures constantes? Que doit-on penser d'un Anatomiste qui s'annonce vrai, exact, après lequel il ne faut plus d'expérience, de vérifications, en disant qu'il n'a rien fait imprimer des Auteurs qu'il a extrait, qu'il ne l'ait auparavant vérifié fur les cadavres ; que non ipse in cadaveribus humanis prius exploraverim, & vera esse invenerim. Heist. Comp. Præfat, pag, xxiv. & qui bien-tôt après marque une fausse attache aux muscles du basventre? Quelle idée a-t-on des dissections & des vérifications de M. Heister, après avoir dit que l'épiploon est percé d'une infinité de petits trous, qui lui font donner le nom de Rezeau à cette partie. Qui assure que la premiere tunique de l'estomac, est toute tissue de fibres transversales :

cujus sibra transversa, pendant que j'ai démontré si palpablement, la nature de la plus grande partie de cette premiere tunique, comme l'a reconnu un trèscélébre Professeur, & un excellent Auteur (a)? Quelle délicatesse dans les mains de notre Anatomiste, qui vient d'enrichir sa quatriéme édition, d'une cinquiéme tunique à l'estomac! 1. Membranacea; cujus fibræ tranversæ, & sub ea 2. cellulosa. p. 79. On peut enlever & féparer les quarre tuniques de l'estomac; mais je défie la meilleure main anatomique, d'enlever dans sa totalité, le tissu celluleux de l'estomac. D'ailleurs, son usage, n'est point le même que celui des tuniques; & si l'on faisoit des tuniques celluleuses par-tout où ce tissu se trouve, tout le corps de l'animal ne seroit presque composé que de tuniques.

Quelle idée peut-on avoir des vérifications d'un Anatomiste, & de sa façon

<sup>(</sup>a) Exterior ventriculi secundum communent sententiam originem ducit à peritonzo. D. G. in sua Splanch. cap. VIII. oftendit, quod modo tunicze orificiorum sint continuationes peritonzi, tunica vero corporis ventriculi tam in superficie superiori, tam inferiori sit continuatio omenti. Et enim si illa omenti pars, quz in arcu majori cum ventriculo conjungitur, aperitur tunc satu tubuli tunica ventriculi exterior tum in superficie superiori, quam inferiori separatur, verum hzc separatio circa orificia non procedit. Elementa Anthropologia Teichmeyeri, &c. p. 39.

d'examiner les organes, quand il nous donne (à l'orifice inférieur de l'estomac) au lieu d'un muscle charnu & circulaire. une simple membrane circulaire; & qu'il rapporte cette mauvaise structure malgré un avertissement. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que M. Heister reproche à Verheyen, de n'avoir point mis dans ses figures la valvule du pilore, & d'avoir seulement dit que c'étoit un cercle fibreux. Valvulam pylori in figuris suis omittit, & hanc tantum circulum fibrofum esse statuit. Heist. Præf. xj. Quand en me censurant, il veut me persuader qu'on ne peut voir le duver, soit des glandes vésiculaires, ou des canaux excréteurs, qui filtrent les différentes liqueurs? Tous les hommes de mérite ne sont pas si difficiles à persuader (a). Quand, en reprenant Verhyen sur le Diaphragme, il fait voir qu'il ignore la figure & la structure des ouvertures naturelles de cet important muscle; lui qui a fait les plus lourdes fautes à cet égard?

Enfin pour abréger, de quelle nature font ces vérifications sur les cadavres, dans un Anatomiste qui décrit la membrane réticulaire par-tout; qui la fait graver exprès sur la langue banaine : qui ne

<sup>(</sup>a) C. G. dicit, quod in hac muscossitate existat fermentum locale ibi depositum à p.imo conceptionis puncto, Teichmeyer, element, p. 9.

reconnoît que cinq valvules aux grosses veines du cœur, pendant que des Hommes illustres qu'il cite lui-même, m'approuvent dans cette découverte (a) : qui ingnore au moins les deux tiers des sinus de la dure-mere : qui ne connoît que les trois premiers replis de cette membrane: qui admet par-tout le cerveau, la membrane arachnoïde, quoiqu'il y ait, dit-il, même à présent, plusieurs Anatotomistes qui la nient absolument : qui dépeint pour les nates, testes, & nerfs olfactifs de l'homme, ceux du mouton & du veau : qui assure que la corde du tambour est faite par la maxillaire supérieure: qui veut que la moëlle allongée ne produise que neuf paires de nerfs; & quantité d'autres structures & organisations de cette espéce, que j'ai fait observer à mesure qu'elles se sont présentées, sans parler de celles que j'ai oubliées; car il y en a bien d'autres?

Que doit-on dis-je penser de M. Heister, après s'être annoncé comme si on ne devoit plus vérifier ce qu'il décrit, & le regarder comme certain? La conclusion est bien simple: c'est que ces sautes étant réelles, il saut les corriger dans une cin-

<sup>(</sup>a) D. G. in finistro quatuor, duas majores & duas minores, valvulas & in dextro sex numerat, tres majores & tres minores. Elemen, antrop. Teihsmer. p. 75.

quiéme édition, ou la laisser aussi impar-

faite que les précedentes.

Il est vrai qu'il est assez difficile à un homme tel que mon Censeur, de l'avouer; d'autant plus que je suis le premier qui les ai marquées publiquement. L'amour propre soussire, sur-tout après m'avoir dit, asin qu'il apprenne à sentir qu'il ne convient pas à un homme comme lui d'attaquer mal à propos des gens du premier mérite. Attamen ne ... mpune hoc sibi licere existimet, ut alios bene meritos atque adhuc bene merentes viros,

&c. Heist. p. 157.

M. Heister, un peu trop prévenu en sa faveur, se persuade aparamment que le Créateur s'est servi d'une terre beaucoup plus sine & plus pure pour le construire, que pour saire un Chirurgien de Paris. Il ignore que nous sommes venus de la même souche, & il doit sentir ma modestie touchant cette époque \*; que les préceptes & les régles de la Chirurgie & de la Médecine sont les mêmes. Chirurgia primum Medicina pars est habita é amba sub iisaem autoribus nata sunt: nec Chirurgia alia quam Medicina pracepta, nec alia demonstrandi sunt leges. Fernel. Path. Lib VII. Ses connoissances Ana-

<sup>\*</sup> On le prouvera dans l'Origine de la Chirurgie-& de la Médecine.

tomiques, celles qui regardent les maladies & les remédes qu'on y emploïe, l'ont fait Médicin: les mêmes connoissances m'ont sait Chirurgien; & j'ai la vanité de penser que nos conditions ne sont pas sort dissérentes. Ut Chirurgus manuum usu & exercitatione, ratione prastet & excellat. Ibidem.

Passons au grand nombre de fautes que ce Censeur a relevées dans mon Ouvrage: il ne les regarde pas d'un œil si favorable que celles que je lui ai montrées; ce sont, dit-il, des sautes énor-

mes, errores enormissimi.

M. Heister plein d'indulgence pour moi, dit qu'il faudroit saire un volume pour indiquer les sautes que j'ai saites; & les censurer comme elles le méritent 3, mais il se contente d'en indiquer quelques-unes. Quelle bonté! Si enim omnesejus errores hic commissos indicare & debitacensura perstringere quis vellet, MAGNUS. LIBER conscribendus esset : itaque tantum nonnullis indicabo. Heist. Comp. p. 147.

Or dans ce peu defautes que M. Heifter a eu la bonté d'extraire du grand Livre qu'il auroit pû composer, il est à présumer qu'il a choisi les plus énormes, comme il en avertit; & quoique le Lecteur les ait vûes, partie dans le discours, & presque toutes dans des notes, je vais

ici les exposer dans le même tableau; afin qu'il soit plus en état de juger de leur énormité.

Ces fautes énormes sont, que dans la description que j'ai donnée des vaisseaux limphatiques, mon judicieux Censeur n'y a rien trouvé, qu'il n'ait décrit, ou d'autres Anatomistes. Voilà une jolie saçon de se mettre sur les rangs, pour un fait d'Anatomie qu'il ignoroit absolument, & pour lequel j'avois cité le célébre Boerhaave; mais on peut voir ce que j'en dis aux pages 1 2. & inclusivement jusqu'à la 16.T.I.

II.

Le davet que l'on trouve dans les canaux sécrétoires, & dans les vésicules de plusieurs glandes, n'aïant jamais été connu de M. Heister, j'ai commis une trèsgrande saute d'en saire mention. Je le lui avois cependant démontré à s'en convaincre, en parlant des glandes du soïe dans ma premiere édition; & l'on peut voir à ce sujet, les notes des pages 17 & 291. T. I.

Après l'exposition, & la définition générale de tous les solides que l'on découvre dans l'animal, j'ai dit que plusieurs, par un arrangement particulier, formoient des parties bien dissérentes, que les Anatomisses appelloient des viscéres, des or-

ganes. Sur un tel énoncé, M. Heister qui est également habile dans les régles de soustraction & d'Anatomie, est en peine de sçavoir quelle espéce de viscére on peut dire que les poils, les ongles, les os, la moëlle, servent à former. Voïez la note de la p.25.T. I. IV.

La matiere que je traite ne regardant nullement le cou, je l'avois oublié dans la division générale du tronc. Mon Adversaire a beaucoup badiné sur cette omission, dont il s'étoit déja fait un grand trophée à l'égard de VERHEYEN. Eum tantum in tres partes, caput, thoracem é abdomen, dividit; ad collum omittit. Heist. Præsat. X. Le Lecteur peut juger de l'énormité de cette saute; c'est cependant la seule dont je passe condamnation comme on peut le voir à la note de la page 28. T.I.

En voulant comparer la retule à quelque figure, j'avois dit qu'elle imitoit celle que l'on peint sur les cartes; mais l'équitable M. Heister me fait dire qu'elle a la sorme du cœur. Voïez la note de la pa-

ge 39. T. I. VI.

C'est une saute d'un grand poids, d'asfigner trois os à chacun des doigts du pied; parce qu'il arrive souvent dans la vieillesse, dit mon Censeur, qu'on n'en trouve que deux au pouce, Vosez la note de lapag. 40, T, I,

Une faute que M. Heister ne peut me pardonner, & qui marque mon peu d'habileté en Antomie, c'est d'avoir nié le corps réticulaire de Malpighi. Quelle audace! Un Chirurgien ose nier une découverte brillante & amusante de Malpighi? Un Chirurgien de Paris ose nier le corps réticulaire, que l'exact Anatomiste M. Heister peut toujours démontrer non seulement sur les cadavres frais, mais même par des préparations? Verum non solum in recentibus cadaveribus, sed etiam in praparatis meis hoc semper oftendere possum. Heist. Comp. p. 155. Cela n'est pas supportable; & une telle espéce de Chirurgien mérite bien la lessive de M. Heister. J'ai déja fait connoître que Verheyen n'avoit guéres fait imprimer que le fruit deses dissections. Dans ce travail, n'aïant point trouvé le corps réticulaire, il n'en a point parlé. M. Heister s'en étonne fort, Jui qui a tenu une route bien dissérentepour composer son abregé d'Anatomie.\* Miror quoque, eum corpus reticulare

<sup>\*</sup> Cet Abrégé est une collection fastueuse d'Auteurs, dans laquelle l'amour propre n'y perd rien. Me plus laboris in hoc parvo conficiendo libello impendisse, quam Mangetus in vastis suis voluminitus adhibuisse videur. Præsat. XXV. Et pour porter ses Lecteurs à y ajoûter soi, il assure qu'il a tout vérisié sur les cadavres. Ces traits néanmoin tent voir qu'il ne saut s'y sier que de bonne sorte.

Des Nerfs. 301 MALPIGHII in lingua, cateraque ejus tegumenta omisisse: cum tamen hac jam tamdiu à Malpighio, Bellino, Burdono, Mangeto, aliisque quam plurimis Scriptoribus, ab eo tempore, descript a sint. Heist. Præfat. VI. Les mêmes moïens qui ont porté Verheyen à garder un profond silence touchant le corps réticulaire, me l'ont fait nier : au surplus, on peut voir ce que j'en dis aux page & note 49. T. 1. mais principalement à la page 25. T. II. où M. Heister l'a disséqué sur une langue humaine, l'a fait dessiner, & en a fait graver exprès une très - belle Planche. Peut-on douter de ce corps réticulaire, après une telle vérification?

#### VIII

J'ai avancé que la plupart des Anatomistes vouloient que le corps muqueux des Etiopiens fût blanc. Ma propositions est fausse, parce que je n'ai pas eu l'attention d'excepter M. Heister. Quod verò: falsum est.... ut videre est in Compendio anatomico MEO. Heister. pag, 155. Voïez cette belle logique à la note de la раде 68. Т.І.

## IX.

On vient de voir combien M. Heister étoit bon Logicien ; ici il a un autre talent, il est un très-fidéle Traducteur,. Parmi les usages que j'ai assignés aux onDes Nerfs,

302

gles, j'ai dit qu'ils servoient à rendre la progression (l'action du marcher) plus ferme, &c. Il traduit qu'ils servent à marcher: ad ambulandum inservire. Ne senton pas par cette fidélité, l'énormité de mes fautes? Voiez la note de la page 74. T.I.

Voici apparemment le moien dont M. Heister s'est servi pour préparer la membrane réticulaire de la langue humaine. C'est l'eau bouillante qu'il propose, pour séparer l'épiderme, les ongles, &c. & non pas la macération dans l'eau froide dont je me sers. Les raisons qu'il donne pour me convaincre de cette faute groffiere, font fort jolies. Voïez la note, page 75. T. I.

XI.

Un des meilleurs morceaux de mon Ouvrage, c'est le Chapitre de la peau. Les soins que je me suis donnés pour en examiner le tissu dans différentes parties du corps, m'ont fait connoître que sa trame étoit composée au bas-ventre, de filets plus fins & plus ferrés que partout ailleurs. Dans les Opérations que j'ai faites tant sur les vivans que sur les cadavres, j'ai reconnu les effets de cette structure finguliere, en ce que cette partie a plus résisté soit au bistouri, soit aux Des Nerfs. 30

ciseaux, & sur tout aux aiguilles, ce qui m'a fait avancer que la peau étoit plus dure au ventre que dans les autres endroits. M. Heister dit que cela est saux, & pour toute preuve, il m'oppose la peau des lévres & du prépuce, que j'ai néanmoins trouvée plus facile à percer que celle du ventre. Pour être plus en état de juger de l'énormité de ma prétendue faute, ajoutez à ceci la lecture de la note p, 76. T. I.

## XII.

Quand j'ai avancé quelque structure que M. Heister avoit déja ébauchée, je suis devenu son Copiste parce que je ne l'ai pas cité. J'accuse que n'aïant point vû les glandes miliaires, je ne puis me résoudre à en parler. C'en est assez pour avoir tiré ce sentiment de son livre: undè apparet, ipsum hanc sententiam, meo nomine supresso, ex meo libro hausisse. Heist, pag. 156. Comme si 400. Médecins & Chirurgiens qui existent à Paris, & qui travaillent continuellement chacun de afaçon, ne pouvoient puiser du sçavoir que dans sa sassezue liste de termes Anatomiques, qui se trouve à peine chez dix ou douze de nous.

D'ailleurs, ses conjectures sur les glandes, & les miennes, sont toutes dissérentes. La définition que j'en ai donnée, p. 304 Des Nerfs.

18. T. I. reconnoît des glandes de biers des espéces. Les essets de celles-ci, comme on peut le voir à la note, & aux pages 80, 81. du même Volume, me sont avouer leur existance; & c'est uniquement ce qui m'a porté à laisser à M. Heister, le soin de ne pas supprimer son nom. Meonomine supresso.

XIII.

Le poids monstreux de mes fautes, n'est jamais plus énorme, que quand j'aioublié de citer M. Heister; alors son EGO: vient bien-tôt montrer l'estime & labonne opinion qu'il a de sa personne. En parlant des poils, j'en ai fait deux classes: la premiere sont ceux qui voltigent sur la peau, & dont la racine est une petite bulbe qui se trouve dans le tissu même. de la peau sans passer au delà. La seconde comprend ceux qui ont plus de corps, dont la naissance est dans un ognon tendineux & aponévrotique, qui a son siége sous & par delà le tissu de la peau. J'en: décris la structure & la mécanique bien différemment que M. Heister qui n'admet que ces derniere; & cette différence ne l'empêche pas de me reprocherqu'il y a long-tems qu'il a traité cette matiere. Ego aliique jamdudum scripsimus. H.p, 153. Vojez page & note 84. T.I.

Parmi les divisions, les positions, & les structures des viscéres que j'ai indiquées, il y en a qui sont si différentes des notions qu'en avoient données les Anatomistes avant ma premiere édition, que M. Heister, n'a pû s'empêcher de l'avouer: mais ce n'a pas été pour y applaudir! Le Péritoine, par exemple, & ses dissérens allongemens, n'aiant jamais été examinés, divifés, détaillés de la façon que je l'ai fait ; ni MOI, dit M. Heister, ni les nouveaux Anatomistes, n'avons pas sans doute ignoré ces faits. Quas quidem EGO & sine dubio antea alii recentissimi Anatomici haud ignorarunt. H.p. 149. La politesse n'eût placé son MOI, qu'après les autres Anatomistes, mais les excuses sin-céres de mon Critique, méritent plus l'attention du Lecteur. » La légereté de » la matiere, la grande variété qui se trou-> ve dans les cadavres, sont les raisons. » qui m'ont empêché d'en parler. Verum ob levitatem rei, magnamque earum varietatem in cadaveribus nihil de iis dicere voluerunt. Ibidem. Comme je suis plus sincére, voici les seules & les vraies raisons qui l'en ont empêché.

Nondum matura est, nolo acerbam sumere. Phædr lib, IV.

306 Des Nerfs.

Lisez ce que j'ai dit des ligamens sormés par le Péritoine, & la note de la page 191. T. 1. 211

XV.

La situation des vaisseaux ombilicaux, n'avoit jamais été décrite, ni dessinée comme elle l'est dans cet Ouvrage; cependant un lien mis exprès pour orienter le Dessinateur, & rendre la chose plus sensible au Lecteur, est une faute énorme à la délicatesse de M. Heister. Voiez la note p. 190. T. I.

XVI.

Les Planches VI. VII. X. représentent différentes parties contenues dans le basventre. Pour les exposer aux yeux du Dessinateur, on a renversé deçà & delà les lambeaux du péritoine, & le Dessinateur qui n'avoit que beaucoup de goût d'Anatomie, sans aucune régle de dessein, a exprimé le Péritoine avec des traits que M. Heister trouve trop foits, & qui imitent, à ce qu'il dit, des fibres charnues trop prononcées. Si les Figures de ce Censeur avoient été exemptes de ces sortes de traits, de coups de burin qui dépendent uniquement des Artistes qu'on emploie pour la construction des Planches, je lui aurois plus volontiers passé cette injuste critique; mais comme elles en sont pleines, & qu'on ne peut faire autrement dans les régles de gravure, jele regarde comme un épilogueur qui voit une paille dans l'œil de son frere, & n'apperçoit pas une poutre qui créve le sien. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, & trabem in oculo tuo non vides? Math. Chap. VII.

Pour juger plus sainement de la grandeur, de l'énormité, & du poids immense de cette saute, il est nécessaire de lire la note qui est à la page 17. T. II.

XVII.

C'est ici la plus lourde saute, & celle qui marque plus mon ignorance, si l'on en croit M. Heister. Unius verd omnium errorum Anatomicorum maximus, &c.

Dans la-X. Planche, ou la premiere de ce Volume, on a tiré la vessie du bassin, & je l'avois posée sur le pubis, où, dans cette situation, elle cachoit la verge & les testicules. Le Dessinateur qui avoit déja ésquissé ces dernieres parties, ne voulant pas perdre le fruit de son travail, dérangea la vessie, & posa assez mal l'insertion des urethères. Mais dans le discours j'avois averti que la vessie étoit tirée du bassin, & assigné trois sois la marche & la véritable insertion de ces canaux urinaires. Donc on ne pouvoit pas me taxer d'erreur. Pour être encore plus en état d'en décider, il faut lire la note de

m'

lan

131

QU

MI

N

lui

pa

H

tr

d

P

la page 22. T. II. & sur tout le Passage de M. Heister qui la suit immédiatement.

XVIII.

Les artéres intercostales supérieures que personne n'avoit décrites partant de l'orte inférieure, sont encore une de mes fautes énormes. M. Heister dit à cette oc-» casion, » elles sont telles que MOI & » d'autres sçavans Anatomistes, las avons » décrites & trouvées toujours partant » des souclavieres. Sed ut EGO aliique prastantissimi Anatomici eas descripsimus, ex subclaviis prodeuntes. Heist. Comp. p. 157. edit. 4.

Le Lecteur peut consulter ce que j'en ai dit pag. 158. & suivantes de ce Volume; & il doit être d'autant plus persuadé du vrai, que M. Winslow n'étoit pas de mon sentiment lorsque je donnai cette découverte à l'Académie des Sciences : mais l'aïant depuis vérifiée sur les cadavres, il s'est rangé de mon parti, & a sait connoître quelques variations de

ces artéres, dans son Anatomie.

Les veines intercostales supérieures que j'avois décrites dès ma premiere édition, présentent encore une fort jolie mécanique dont on n'avoit point parlé.

# XIX.

Une de mes prétendues fautes, pour laquelle M. Heister fait beaucoup de bruit, Des Nerfs. 309

m'accuse même dene le point citer, & de m'attribuer une de ses grandes découvertes, est d'avoir dit que le crane contenoit la naissance de neuf paires de Ners. D'où il tire cette conséquence; que je dis que la moëlle allongée ne produit que neuf paires de Ners, & que c'est une découverte qui lui appartient, aïant soutenu le premier, contre l'opinion de Willis, qu'on ne devoit reconnoître que neufs paires de Ners venant de la moëlle allongée.

Je n'ai jamais avancé une telle erreur: la découverte de cet exact Anatomiste lui appartient trop bien, pour vouloir partager avec lui l'honneur qu'il en a déja retiré, & qu'il espère en retirer puisqu'il la reclame si fort. On peut lire ce que j'en dis page 283. de ce Volume, & suivantes, où je mets ce beau sait d'A-

natomie dans toute sa valeur.

#### XX.

De quatorze pages in 8°, que M. Heister a emploïées dans sa Critique contre la premiere édition de cet ouvrage, il y en a cinq qui contiennent les prétendues fautes que je viens d'exposer: les neuf pages restantes, ne sont que des déclamations, des hauteurs dignes de notre illustre Anatomiste, des ironies perpétuelles, des répétitions sans sin, des grossieretés piquantes & pleines de fiel,

ľ

1

7

un mépris fouverain, & mille autres traits de cette nature, auxquels je ne répondrai point, & que j'abandonne à leur fource.

Les Lecteurs sont présentement en état de juger de l'énormité de mes fautes, & s'ils ne m'approuvent pas de ne les avoir point corrigées. Quant à mon Cenfeur, je lui promets que c'est pour la derniere sois que j'entre en discussion avec lui. Un prosond silence sera desormais mon partage avec un tel Auteur: en cela, il sera au rang de son bon ami l'ancien Journaliste, dont il peut voir le tableau naturel dans les écrits des Chirurgiens de Paris, dans la Piece intitu-lée Homino verminoso, & dans le Journal des Sçavans du mois de Décembre 1741.

Je promets même au Public, que s'il exige de moi une troisséme édition, je séquestrerai toutes ces pauvretés qui déparent absolument mon Ouvrage, & je les remplacerai par des descriptions de parties, que j'ai obmises exprès comme j'en ai averti, & par certains usages que je n'ai

donnés qu'à entrevoir.

Au reste, quoique j'aie relevé bien des sautes essentielles dans le Compendium d'Anatomie de M. Heister; que les autres parties d'Anatomie, comme sont

Des Nerfs. 31-

l'Angéologie, la Névrologie, la Miologie, &c. n'en soient point exemptes; & qu'il ait sait paroître beaucoup de mauvaise humeur contre mon Ouvrage, en montrant pour saute ce qui ne le sut jamais, je ne puis pas taxer son Ouvrage de n'être pas bon. Au contraire j'avoue qu'il est d'un ordre charmant, qu'il convient au mieux à un Commençant, & que ceux qui veulent passer pour Sçavans dans quelques descriptions anatomiques, se pareront à peu de frais, d'une grande érudition en suivant les nombreuses citations qu'ils trouveront dans cet Auteur.

Finissons l'explication de la XX. Planche par quelque chose de plus récréatif & plus utile. Ce sont dix vers qu'un célébre Médecin de Montpellier a composés, & qui désignent au mieux les dix paires de Ners qui partent de la moëlle allongée, & leurs usages.

Le plaisir des parfums, nous vient de la premiere;

La seconde nous fait jouir de la lumiere:

La troisiéme à nos yeux donne le mouvement;

La quatriéme instruit des secrets des amans;

La cinquiéme parcourt l'une & l'autre mâchoire;

La sixiéme dépeint le mépris & la

gloire;

La septiéme connoît les sons & les accords:

La huitième au-dedans fait jouer cent ressorts;

La neuviéme au discours tient la langue prête;

La dixième enfin meut le cou & la tête.

L'explication de cette Planche est en même tems une description abregée des dix paires de Nerss qui partent de la moëlle allongée; dans laquelle on a inféré quelques particularités qui ne sont pas communes, & qui pourront faire plaisir à ceux qui cultivent avec soin l'Anatomie. C'est ce que je souhaite, n'aïant pas une plus grande satisfaction que de pouvoir être utile au Public.

Fin de la Splanchnologie.



# DISSERTATION

SUR L'ORIGINE

# DE LA CHIRURGIE

ET

# DE LA MEDECINE.

Sur l'union de la Médecine à la Chirurgie, & sur le partage de ces deux Sciences.

## AVANT-PROPOS.



Ly a quatorze ans que parcourant fans dessein, un Livre étranger à ma profession, j'y remarquai des choses qui m'in-

téresserent & qui piquerent ma curiosité. Je crus appercevoir dans ce Livre des traits de la haute considération que la Chirurgie & ceux qui la pratiquoient, avoient Tome II.

eus dans l'antiquité la plus reculée; puis faisant tout à coup réflexion sur l'extrême différence des mœurs anciennes d'avec celles d'aujourd'hui, par rapport à la servile dépendance où les adversaires de la Chirurgie, voudroient tenir un Art auquel la Médecine elle-même doit son origine, je m'engageai insensiblement à faire quelques recherches pour approfondir la vérité de ces faits. Ce fut de ces recherches dont je me crus obligé de faire part au Public, dans les circonstances où nous étions alors, & qui ne nous occupent que trop souvent. Je prétends donc montrer la véritable origine de la Chirurgie; & j'entreprends même de prouver que c'est de la Chirurgie, que la Médecine est fortie; que la Chirurgie fut cultivée la premiere, & que cette partie si essentielle de l'Art de guérir les hommes, qu'on a ofé avancer avec des airs méprisans, de nous avoir été abandonnée comme à de vils Ouvriers, est entre nos mains autant utile au genre humain, par l'évidence du bien que lui procurent nos opérations, que l'incertitude des conje-Aures de la Médecine, lui sont souvent pernicieuses ou peu utiles.

Il est décidé par le témoignage des Historiens, que ces grands hommes que les Médecins reclament comme les Inventeurs de la Médecine, étoient effectivement Chirurgiens, & n'ont même été que Chirurgiens pendant une longue suite de siécles, comme nous allons le prou-

ver dans cet abregé d'histoire.

Ceux qui leur ont succédé depuis se sont efforcés de ne pas dégénérer; & s'il est permis dans de certaines occasions de se rendre justice, toute la France est aujourd'hui témoin de la noble émulation qui regne parmi nous. L'Europe même est témoin des efforts que nous faisons pour perfectionner notre Art, & pour soutenir la réputation de nos illustres Prédécesseurs; & elle va l'être encore plus que jamais, en voïant les travaux de notre Académie. Si nous avons donc sçu nous attirer l'estime du Public, nos plus grands ennemis seront forcés de convenir, qu'il ne nous l'a pas accordée sans aucun fondement.

Dans ce projet d'histoire; l'amour naturel & la présérence qu'on sçait que tous les hommes donnent à la prosession qu'ils ont embrassée, ne doivent point me rendre suspect. Quelque amour que j'aïe pour elle, j'en ai plus encore pour la vérité; & le Public injustement taxé d'aveuglement, en donnant sa consiance aux Chirurgiens présérablement aux Médecins; quand il s'agit des maladies Chi-

rurgicales, peut être à cet égard un Juge compétent de la force de mes preuves & de la justesse de mes raisonnemens. J'ai donné toute mon attention à retrancher tout ce qui pouvoit déplaire; mais on voudra bien me passer certaines réflexions qui émanent naturellement des autorités que je rapporte, & qui sont indispensablement nécessaires à la matiere que je traite. Au reste je n'entreprends point de saire une histoire suivie, ni de la Médecine, ni de la Chirurgie; mon but est seulement de prouver, en remontant à la source de ces deux Sciences. que la Chirurgie sut inventée la premiere, & que lors du partage, qui s'est fait par les circonstances & sans aucune autorité, la Chirurgie n'a point été assujettie à la Médecine.

Origine de la Chirurgie.

Pour commencer par l'Histoire Sacrée, quoique l'Ecriture s'étende peu sur cet article, il y a cependant tout lieu de croire que du tems des premiers Patriarches, les Chirurgiens saisoient des cures, tandis que les Médecins n'étoient connus pour tels, qu'en pratiquant le manuel de la Chirurgie. La raison en est toute naturelle. Les premiers hommes étoient doués d'une santé mieux affermie & plus

de la Chirurgie. 317

robuste que la nôtre; ils ne se nourrisfoient que de légumes & de simples fruits Plus les alitels que la terre les produisoit, & n'usimples, plus
foient point des assaisonnemens & des ils sont conragoûts, qui excitent dans les fluides des
effervescences contre l'ordre naturel, & composés
détruisent ainsi dans toute l'habitude du au contraire, la dérancorps, l'équilibre qu'ils doivent garder gent si onne
avec les folides: la nature étoit chez eux
les prend
avec modés
toujours d'accord avec elle-même, & ration.
ces premiers habitans du monde, étoient
exempts de toutes les maladies intérieures dont le genre humain s'est trouvé
assailli dans la suite des tems.

Cette vie simple & réglée, si consor- La vie simme à la juste proportion qui doit régner ple& frugale ne nous met entre les solides & les fluides qui nous pas à cou-composent, ne les exemptoit pourtant vert des appas de la mauvaise constitution de l'air, rieurs. & des accidens de la vie. Forcés au contraire à se bâtir des retraites pour se mettre à couvert des injures du tems, & afujettis au travail, ils surent exposés aux coups, aux chûtes & aux autres insultes des agens extérieurs capables de produire des plaies, des contusions, des abscès, des fratures, des dislocations & toutes les blessures sujettes à la Chirurgie. Et comme la nécessité a toujours porté les hommes à chercher les moïens de se soulager dans leurs insirmités, il y a lieu de croire que les pre-

7:::

Raisons de miers Patriarches n'aïant, par leur vie réprésumer glée, été exposés qu'à des maladies chirurqu'ADAM gicales, ils n'eurent besoin dans ces pretriarches miers tems, que de l'adresse des mains,
p'ont eu befoin que de & des remédes topiques pour recouvrer
la Chirurleur santé.

Il est vrai que ces conjectures ne nous avancent pas beaucoup, & nous avoüons avec le Pere Calmet » que les hommes » des premiers siécles s'appliquant à la » recherche de tout ce qui leur leur étoit » nécessaire, & voulant être indépen- » dans les uns des autres, qu'ils s'adon- » noient aux Sciences & aux Arts, se- » lon qu'ils en avoient besoin; & que » chacun fabriquoit selon son génie, ce » qui lui paroissoit utile pour les com- » modités de la vie.

Il est aisé de conclure de-là, que la Chirurgie n'étoit pas encore bien établie, mais il est évident qu'elle n'en sub-sistoit pas moins. Et puilque des conjectures générales ne sussifient pas pour prouver sans replique, que la partie de l'Art de guérir qui a été la premiere en usage, a été l'œuvre de la main, & par conséquent la Chirurgie, nous ne laisserons pas que de trouver dans l'Ecriture des autorités de ce que j'avance.

Passage de l'Histoire Sainte.

Il est dit dans la Genese que Joseph, l'onzième des ensans de Jacob, aïant

de la Chirurgie.

été vendu par ses freres à des Marchands qui alloient en Egypte, eut occasion dans la suite d'engager son pere à le venir trouver. Il y mourut quelque tems après; & Joseph devenu pour lors premier Ministre du Roi Pharaon, commanda aux Médecins qu'il avoit à son service, d'embaumer le corps de son Le corps de pere, comme le justifie ce passage de Jacob sur l'endroit cité; Pracepit Joseph servis suis Medicis, ut aromatibus condirent patrem. Genef. I..

Or les embaumemens aïant toujours été le fait des Chirurgiens, les Médecins de Joseph étoient donc des Chirurgiens, & ne travailloient que de la main. Cela est d'autant plus probable, que dans ce tems, qui étoit vers la fin du vingt-troisième siècle, l'abstinence & la diette étoient encore les plus souverains remédes contre les maladies intérieures.

Voilà ce que l'Histoire sacrée dépose en notre faveur; mais comme l'Histoire profane est beaucoup plus abondante & plus détaillée sur ce qui nous regarde, nous y trouverons des Héros, qui par rapport aux grandes blessures qu'ils ont guéries, furent quelquefois par excellence appellés Médecins ou Escu'apes, noms Les pre-finonimes pour lors, & qui ne signi-rurgiens su-ficient autre chose que ceux qui s'ap-rent appel-

lés Médecins pliquoient à la cure des maladies les plus ou Esculacommunes, qui étoient en ce tems-là les plaies, les ulceres, & autres maladies Chirurgicales, à raison de la tempérance qu'ils gardoient dans leur régime.

Approsondissons l'histoire de ces premiers tems: voions précisément quels ont été, selon les plus anciens monumens, les Inventeurs de la Médecine. Quelle a été cette Medecine qu'ils ont inventée: & nous serons convaincus que les premiers Medecins, selon l'Histoire Sainte, l'ancienne Histoire du Paganisme, & la Fable, étoient véritablement des Chirurgiens.

APOLLON fut l'inventeur de la Médecine, suivant ce qu'Ovide lui sait

dire:

Inventum Medicina meum est, opiserque per orbem

Dicor, & herbarum est subjecta potentia nobis. Metamorph. lib. 1. v. 521.

Mais comme nous avons déja dit qu'on appelloit Médecins tous ceux qui trouvoient quelques remédes, ou qui par l'action de la main faisoient quelques cures, nous pouvons dire hardiment sur l'autorité d'Ovide, qu'APOLLON faisoit l'un & l'autre, car la connoissance qu'il avoit de la vertu des plantes, le rendoit

capable d'inventer beaucoup de remédes, qui pouvoient ne pas moins convenir aux maladies intérieures qu'aux maladies ex-

térieures & Chirurgicales.

Après Apollon, l'ESCULAPE Egyptien, ou plûtôt le Phénicien, qu'Homers & Ovide lui donnent pour fils, est le pre-mier dont il est fait mention dans lesplus anciens Historiens, ou plûtôt fabulistes: & comme les peuples voisins de l'Egypte & de la Phénicie tiroient leurs fciences des Egyptiens, ils honorérent. du nom d'ESCULAPE, ceux qui s'étoient distingués dans l'Art de guérir. C'est ce qui a porté Ciceron à donner trois ESCULAPES à la Grece, comme nous le verrons incontinent. Mais nous pouvons cependant dire par avance, que l'ESCULAPE dont il estici question, ne L'Esculaper professoit que la Chirurgie; & comme on Phénicien l'appelloit Asclepius, à cause d'une gué-rurgien. rison qu'il avoit fait à Ascle Tiran d'Epidaure, Vossius fait venir ce mot d'Asclepius (dont les Latins ont composé celui Etimológie d'Æsculapius) de IS & de CALAPHOT, d'Esculape... qui veut dire en langue Phénicienne homme de couteau; étimologie très-conforme aux occupations de cet Esculape, dont la principale étoit la Chirurgie.

CHIRON le Centaure, suivant les Annales des Egyptiens, qui sont les plus-

anciens peuples qui aïent cultivé l'art de guérir, vivoit à la fin du dix-septiéme fiécle de la création du monde. On lui attribue la découverte des herbes & des médicamens pour la guérison des maladies, & particulierement des plaies & des ulcéres. (a)

Il y en a qui font CHIRON inventeur de la Chirurgie (b) seulement. Ce sentiment est appuié sur l'étimologie du nom de ce CENTAURE, qui vient du mot

de la Chirurgie.

Etimologie Grec 200, qui signifie la main, d'où l'on a tiré l'opération de la main, & par conséquent la Chirurgie.

Outre la Chirurgie, CHIRON possédoit beaucoup d'autres Sciences, dont on veut qu'il ait instruit quantité de grands hommes, & de Héros de cetems-là.

Les Grecs aïant appris les Sciences des Les Egy-Egyptiens & des Phéniciens, les cultiptiens appri- vérent eux-mêmes si bien, qu'ils sçurent renr les sciences aux ensuite les porter bien au-delà des na-Grecs, mais tions dont ils les avoient empruntées. Et les surpas- comme parmi les Grecs, ceux qui avoient derent peu de tems aen quelque succès dans l'art de guérir, furent appellés du nom d'ESCULAPE, prés. Ciceron donne trois Esculapes à la Grece.

<sup>(</sup>a) Germanicus Cafar in arte Phanomena.

<sup>(</sup>b) Hyginus, chap. 27,

Æsculapiorum primus (a) Apollinus, quem Arcades colunt, qui specillum invenisse,

primusque vulnus obligavisse dicitur.
On voit par ce passage de Ciceron, que

ce premier ESCULAPE de la Grece, fut celui qui inventa la sonde ou le stilet pour sonder les plaies, aussi-bien que les bandages qui leur convenoient; & que la principale occupation de ces premiers hommes (pour ce qui regarde la fanté) fut de guérir les plaïes & les autres maladies extérieures qui sont commises à la conduite des Chirurgiens. D'où l'on doit conclure, & même de tout ce que nous. avons jusqu'ici avancé, que l'action de la La premiere: main, & par consequent la Chirurgie, a partie de été la premiere Science & le premier l'Artdeguérir, est la Art, qui ait occupé & illustré les pre-Chirurgie. miers hommes qui se sont appliqués à la guérison des maladies; & conséquem- La Médeciment que la Médecine, toute sublime qu'elle ne tire som origine de laChirurgie:. est, tire son origine de la Chirurgie même.

L'ESCULAPE, dont nous parlons, vi-le premier voit à la fin du vingt-unième siècle ou en-Esculape viron. Ce sut le plus sameux des Escu-les plaies, les lapes; sa réputation s'étoit établie par la ulcères, apquérison des plaies, des ulceres, des douleurs, & douleurs, & douleurs, & même des sièvres, par des guérissoites potions adoucissantes, des incissons, ou des

remédes qu'il appliquoit extérieurement.

<sup>(</sup>a) De Natura Dearum lib. 2.

L'Origine 324

Si nous en croïons Galien, cet ESCU-LAPE fut un grand Médecin; mais en consultant les Historiens, nous voïons qu'il n'exerçoit pas la Médecine de la maniere que nous l'entendons aujourd'hui, mais seulement la Chirurgie, ou

duit par fa profession.

Galien sé-l'œuvre de main. D'où nous concluons que Galien ressemblant en cela aux anciens Médecins, a injustement donné la préférence à la Pharmacie, au préjudice dela Chirurgie qui a été la premiere inventée : préférence que les Chirurgiens ont. droit de revendiquer en toute occasion, pour les raisons déja alléguées.

Quant à la Chirurgie qui étoit la principale occupation de cet ESCULAPE, il nous a mis en main, comme nous l'à-

Le premier vons déja dit, le premier instrument d'un Esculape de Chirurgien qui est le STILET, specilla Grece lum: & les différens cas lui aïant fait seninvente le Rilet pour tir la nécessité des bandages, il sçut en plaies, & imaginer quelques-uns, vulnu: obligavisse. rielques Or comme la Science qui traite des banlundages nécessaires. dages, regarde plus particulierement les

maladies des os que les autres parties de la Chirurgie; il est à présumer que ce Cet Escula-premier ESCULAPE Grec, eut des restre le pre-restre qui al-occasions assez fréquentes de panser des la chez les fractures, & d'aller chez les blessés mé-

whelles, mes. Et comme il sut le premier qui poussa le manuel Chirurgical si loin , &

qui voulut bien se transporter chez lesblessés, on l'appella l'Inventeur de la Médecine clinique, d'un mot Grec Kaivn qui veut dire quenouille de lit; & de cemot a été formé celui de Karmes, signifiant également un malade au lit, & celui qui va lui donner du secours. En unmot, ces Chirurgiens cliniques étoient dans ces premiers tems, ce que nous. entendons aujourd'hui par les Chirurgiens méthodiques, afin de les distinguer des Charlatans qui étaloient leurs prouesses dans les places publiques ; car ces fortes de saltinbanques étoient dèslors en exercice, & il y en a eu de tous les tems.

Le second ESCULAPE que Ciceron Cicéron donne à la Grece, vêcut apparemment riende noudans ces siécles peu sertiles en découver-veau au tes: mais puisque Ciceron l'a mis au rang deuxième des ESCULAPES, nous avons lieu de croire qu'il a brillé avec ce qu'il avoit appris de ses peres, & en se servant des remédes qui étoient d'ulage en son tems, fans aller au-delà.

Il n'en fut pas de même du troisiéme ESCULAPE: la frugalité dont nous avons jusqu'ici parlé, aïant été depuis. moins régulierement observée, les fluides contenus dans les solides devenoient souvent à cette occasion, plus gonfles.

qu'ils ne devoient l'être dans l'état naturel : le ressort des solides ne poussoit plus suffisamment les fluides, ni selon la régle ordinaire; d'où il arrivoit que ces mêmes fluides s'écartoient de leur route naturelle, & fortoient du courant de la circulation dans certains sujets, au lieuque dans d'autres ils y étoient poussés. avec trop de confusion. De-là se sont formés, outre les différentes maladies de causes extérieures, les dégoûts, les nausées, les vomissemens, les amertumes, les indijestions, les obstructions, & tous les simptomes qui en sont les suites ; car la dis-La véritable proportion des solides & des fluides, est la source originale de toutes les maladies, comme leur équilibre bien reglé est l'u-

eause des maladies.

> Jusqu'au de la Création , l'Art s'étoit manifesté que par la Chirurgie.

Il a donc fallu chercher des moïens 28e. siècle pour vider des humeurs surabondantes, & dégager la nature de ce qui l'oppride guérir ne moit : la purgation fut ce moien, & sut premierement enseignée & trouvée dans le vingt-huitiéme siècle, par le troisième ESCULAPE de la Grece, comme nous

nique cause de la santé.

Origine de l'apprend Ciceron. Æsculapiorum tertius, (a) Arsippi & Arsinoë filius, qui primus pungutionem dentisque evulsionem, ut ferunt

mvenit.

Jusqu'ici ceux qui s'appliquoient à (a) De Natura Deorum, lib. 32

l'Art de guérir, n'avoient été occupés que de maladies Chirurgicales, & n'avoient par conféquent été que des Chirurgiens; mais les maladies devenues plus nombreuses du tems du troisième ESCU-LAPE de la Grece, la nécessité lui fit imaginer la purgation, & joindre ainsi la L'union de Médecine à la Chirurgie; car outre la la Médecine Chirurgie de ses prédécesseurs, qu'il posédoit sans difficulté, au degré où elle pouvoit être parvenue, il l'enrichit encore de la maniere d'arracher les dents. Dentisque evulsionem, &c.

Quoique l'on eût déja beaucoup excédé dans le boire & dans le manger, cependant les alimens étoient assez conformes à la nature; & comme le dit M. l' Abbé Fleury dans ses mœurs des Israëlites, » les anciens Romains, & les Na-» tions circonvoisines, dans le tems qu'ils » s'adonnoient le plus à l'Agriculture, ne-» vivoient guére d'autre chose que de » grains, d'herbes, & de légumes.

Ainsi ces alimens pris dans une médiocre quantité, par des corps robustes & naturellement bien constitués, n'étoient pas capables d'augmenter considérablement le volume du sang; & par une suite nécessaire, ils étoient peu en état de déranger considérablement le Ton des solides; & ceux-ci conséquemment peuéloi228 L'Origine

gnés encore de cette harmonieuse confonnance qu'ils ont non seulement avec eux-mêmes, mais avec les fluides qu'ils contiennent; les Chirurgiens Médecins ( car ce fut alors, comme je viens de le dire, que la Médecine commença à éclorre, & à se régler sur la Chirurgie son

La Chirurgie beaucoup plusancienne que la Médecine, a fervi cette derniere.

Ancienne y les Chirurgiens Médecins, dis-je, n'avoient presque encore que des opérations manuelles à pratiquer, & à méditer sur la diette : à peine y ajoûde modéle à toient-ils quelquefois la purgation, & celaquand la nature leur paroissoit surchargée & accablée fous le poids de la plé-

nitude.

Il sembleroit après ces belles découvertes que l'on fit pour lors, que la Médecine auroit dû toujours aller en se perfectionnant; & que les enfans de ce dernier ESCULAPE, n'auroient dû s'occuper qu'à continuer leurs recherches en abandonnant le manuel de la Chirurgie à des hommes au-dessous d'eux ; cepen-Machaon & dant le contraire arrive. En effet: MA-

s'appliquedicine.

Podalire ne CHAON & PODALIRE, deux fils de rent qu'a la l'ESCULAPE dont il s'agit, ne se signa-Chirurgie, lérent que dans la Chirurgie; & quoipere eût in- que leur pere eût commencé à mettre la venté la Mé- Médecine en vogue, cependant convaincus de la nécessité & de la certitude de cette premiere partie de l'Art, ils la préserérent à une science toute naissante, & dont ils apperçurent apparamment le foible & souvent l'incertitude. Les maladies Chirurgicales leur fournirent seules des occasions de se fignaler, sur-tout au sameux siége de Troye, où MACHAON sit des cures qui firent sentir aux plus grands Héros de l'armée Grecque, l'importance & la nécessité de l'Art qu'il professoit.

Ce Prince de la Chirurgie, se méla si peu de la Médecine, qu'il compta pour rien de prescrire un régime à ses blessés; Le régime quoiqu'à le dire naturellement, le régi- devivre des plessés, n'est me de vivre d'un blessé dépend principa- jamais lement d'un Chirurgien; ce régime étant mieux réglé toujours mieux reglé, quand il l'est par l'est par de celui qui s'est chargé de son traitement bons Chisur-tout lorsque par ses résléxions & un grand nombre d'expériences, il a sçu discerner quels sont les alimens les plus convenables aux blessés, & la quantité qu'ils en doivent prendre.

Le Chirurgien doit pareillement être instruit de la diette, puisqu'elle fait partie de la Chirurgie, ou du moins de la Chirurgie rationnelle. Mais MACHAON & PODALIRE, n'aïant pas encore poussé leur sçavoir jusques - là, ou le croïant inutile pour leurs b!essés, ils ne leur prescrivirent aucun régime de vie,

comme nous l'apprend Platon,

» Les fils d'Esculape, dit cet Auteur (a), » essurerent le sang des blessures de Mé» nélaus, blessé par Pandare, & lui ap» pliquérent des onguens adoucissans; 
» mais ils ne lui prescrivirent, non plus 
» qu'à Eurypile, aucune loi touchant le 
» manger & le boire; dans la pensée que 
» les médicamens doivent suffire pour 
» guérir des hommes, qui avant que d'ê» tre blessés, étoient d'une bonne con» stitution & accoutumés à vivre sobre» ment, quoique dans cette occasion ils 
» bûssent même du vin, «

Celse, en parlant de Podalire & de Machaon, dit » qu'aïant accompagné (b) 

» Agamennon à la guerre de Troye, ils 
» furent d'un grand secours à l'armée. 
» Cependant Homere ne dit pas qu'ils 
» aïent été emploïés pour traiter la peste, 
» ni aucune autre mahadie qui régnât 
» dans le camp; mais seulement qu'ils 
» guérissient les blessures en se servant du 
Suivant Cel. » fer & des médicamens : d'où il paroît 
se, la Chirur - » qu'ils ne se méloient que de cette par-

Suivant Cel. » fer & des meatcamens : d'ou il paroit fe, la Chirur- » qu'ils ne fe méloient que de cette pargie est la plus ancien- » tie de la Médecine qui est véritable- ne partie de » ment la plus ancienne de toutes. « la Médecine.

MACHAON fut tué dans un duel, mais PODALIRE poussé par hazard fur les côtes de Carie, fut conduit au

<sup>(</sup>a) De Republica. lib. 3.
(b) Celsi præsat. lib. 1.

Roi Damethus, dont la fille étoit tombée du haut d'une maison. PODALIRE fit dans cette occasion, le reméde que les meilleurs Chirurgiens du siécle où nous vivons, prescrivent pour les chutes qui causent des commotions, des étourdissemens, ou des ébranlemens considérables: il la saigna des deux bras, & la gué-Premier erit, ce qui lui attira de grandes récom-xemple de penses de la part de ce Roi (a), puisqu'il lui donna en mariage la fille qu'il avoit

guérie.

Quoiqu'on ne doute nullement que la faignée ne fût en usage avant PODALI-RE, nous dirons néanmoins que ceux qui l'ont faite avant lui, ne nous sont point connus, & quoiqu'il n'en soit peutêtre pas l'Inventeur, nous lui en donnons cependant l'honneur, sans nous arrêter à ces traditions fabuleuses, qui prétendent que la saignée n'est qu'une imitation de l'usage que sont certains animaux de ce reméde (b) par leur instinct.

Il est donc prouvé par toutes ces autorités, que la Chirurgie commença avec le monde; qu'elle a d'abord été l'unique Science dans l'Art de guérir; qu'elle a donné naissance à la Médecine; & quoiqu'accompagnée de celle ci dans un tems

<sup>(</sup>a) Stephan. By Lentin. in voce Syrna. (b) Plin. liv. 8. chap, 26.

plus reculé, comme nous l'avons vû s'elle s'est toujours maintenue dans sa primausé, son lustre, sa nécessité, & sa certitude au-dessus des autres parties de la Médecine.

Contre tant d'autorités, que pourrat-on dire; que pourra-t-on repliquer? alléguera fans doute le peu de compte qu'on doit faire fur l'histoire de ces tems fabuleux, où les faits ne sont connus que par des allégories ingénieuses, qui les déguisent toujours, & ne les laissent jamais entrevoir nettement.

Mais outre que le sein même de ces sables renserme un grand nombre de vérités solides, sur lesquelles il est impossible de se méprendre; & qu'on les démêle toujours sûrement de la siction, parce qu'elles sont, pour la plûpart, constatées d'ailleurs par les Auteurs contemporains les plus graves, nous joindrons au grand nombre des anciennes autorités, deux témoignages, qui pour être modernes, n'en seront pas moins respectables.

Le premier est celui de FRANCOIS SAUVIN, Docteur en Médecine, qui connoissant le profond sçavoir de Felix Wurtzius, Chirurgien de Basse, & la bonté de son excellent traité de Chirurgie imprimé en Allemand, traduisit cet

de la Chirurgie. 333

ouvrage en 1642. Cet illustre Médecin a commencé sa traduction par un avertissement au Lecteur, de sa composition

& dont voici les propres paroles.

» La Chirurgie (seconde partie de la Médecine) a suivant les plus anciennes histoires, & même suivant la raison, » l'honneur & la gloire d'avoir été inventée la premiere, & d'avoir donné lieu aux deux autres, à sçavoir à la Médecine & à la Pharmacie; d'autant que son objet est visible & palpable, » & que les notions des choses cachées » & invisibles, qui ne viennent à la connoissance de l'homme que par le raiponnement & par des conjectures, ont » tiré leur origine des apparentes aux » sens externes. «

Ce célébre Docteur en Médecine ( qui ne peut être accusé de partialité) n'est-il pas décis sur la question? Ses propres paroles ont-elles rien d'équivoque; & n'annoncent-elles pas que la Chirurgie a non seulement été inventée la premiere, mais que la Médecine & la Pharmacie n'ont pû naître que de la Chirurgie même?

Passons au second témoignage. C'est celui de M. LE CLERC célébre Docteur en Médecine, qui par cette dignité, ne peut être encore accusé de partialité. Ce Médecin, dans son Histoire de la Mé334 L'Origine

decine, fait exprès un chapitre pour concilier le sentiment commun, qui fait l'ESCULAPE Auteur de la Médecine en général, avec celui des meilleurs Auteurs qui ne lui attribuent que la connoissance de la Chirurgie. Et pour n'être pas accusé d'avoir alteré le chapitre de cet Historien, je vais le citer mot pour mot : cependant comme il y a quelques endroits qui sont plus évidemment à l'avantage de la Chirurgie, on voudra bien me permettre de faire mes réslexions sur ces articles.

» Pour concilier le sentiment général Ceci est tiré » (dit M. le Cierc) avec celui de Celse de l'Histoire » & de Pline, il saut supposer que du de la Méde-cine parDa-» tems de CHIRON & d'ESCULAPE, niel leClerc, » la Chirurgie étoit la partie la plus repremiere part. liv. 1. » cherchée de la Médecine, ou qu'on chap. XV. » regardoit comme la plus nécessaire; les

» autres pouvant être exercées par tou-» tes sortes de personnes indifféremment, » ne paroissoient pas d'une égale utilité.

» Ce n'est pas que les gens de ce tems-» là eussent des corps autrement saits que » les nôtres, pour être exempts des » maladies qu'on appelle internes, quoi-» qu'on les ait supposés plus robustes ou

» qu'on les ait supposés plus robustes ou » moins sujets à êrre malades que nous » ne le sommes. Mais lorsqu'ils étoient

» attaqués d'une siévre, par exemple, ou

de la Chirurgie. 335

» d'une pleuresie, où ils prenoient le Continua-» parti de la patience, attendant ce que tion du chap de M. se feroit la nature; ou s'ils prenoient quel-le Clerc.

» que reméde, c'étoit quelque chose de » familier, & que leur propre expérien-» ce, ou celle de leurs proches qui ne

» faisoient point prosession de Médecine,

» leur fournissoit. \*

"Par-là, il leur arrivoit assez souvent " de se tirer d'affaire; mais il est visible ,, que si ces remédes aisés & communs " étoient utiles contre le déreglement des ,, humeurs, ils ne le pouvoient étre lors-" qu'il s'agissoit ou d'un bras cassé, ou " d'une épaule disloquée. Les maladies de " cette nature demandent une expérien-" ce particuliere & une adresse de la " main, qui ne peut s'acquerir que par ,, un long usage; de sorte qu'il a fallu ", nécessairement que quelques particu-" liers s'attachent à la Chirurgie seule, , pour y pouvoir mieux réussir : & il est

\* Jusqu'ici on voit, de l'aveu d'un habile Médecin, & des mieux instruits de la différente for-Réflexion tune de la Médecine, que la Chrurgie étoit la par-fur le chaptie de l'Art de guérir la plus recherchée, & qu'on de M. le regardoit comme la plus nécessaire : & quand il Clerc. arrivoit, par exemple, une fiévre ou une pleurefie, il n'y avoit d'autre partie que la patience, ou quelque reméde familier confeillé par un voifin, ou par un ami. D'où nous concluons qu'il n'y avoit point de Médecins, & que tous les peuples sçavoient se soulager, comme nous l'ayons déja va.

Premiere

Continua, arrivé qu'on a donné à ces particuliers tion, &c., le nom de Médecins, par excellence,

", parce qu'ils guérissoient des maladies ,, dont on ne pouvoit se tirer sans leur ,, secours. \*

"Ils pouvoient, à la vérité, guérir "aussi quelques maladies internes, mais "ce n'étoit pas-là le beau côté de leur

, Art. \*\*

"C'est, sans doute, par cette raison, que Celse regarde la Chirurgie comme, la plus ancienne partie de la Médecine. L'on a pû se passer en quelque saçon, des autres parties, mais celle-ci a dû, être en usage presqu'aussi-tôt qu'il y a eu des hommes. Car si la bonne constitution, & la maniere de vivre simple "& uniforme des premiers hommes, les "a rendus moins sujets aux maladies que

\* Le Manuel Chirurgical & le Chirurgien furent-ils jamais mieux caractérisés? Peut-on mieux prouver que l'Art de guérir n'a jamais commencé que par la Chirurgie & le Chirurgien? Que la Chirurgie par conséquent, est la partie de l'Art de

guérir, la premiere inventée ?

\*\* Je réponds qu'il y a beaucoup de différence entre pouvoir faire une chose, & la faire effectivement. C'est ce que les ancienes Historiens ne nous ont point appris; & M. le Clerc lui-même ne nous en donne point d'exemple. Nous pouvons donc conclure que cette puissance ne prouve rien sans exécution, & que l'æuvre de main, & par conséquent la Chirurgie seuse. a été le beau côté de l'Art de guérir chez ces premiers hommes, comme l'ayoue notre Docteur.

Continua-

, nous, elle ne les a pas rendu invulne-, rables, ni exempts de se casser un bras tion, &c. ", ou une jambe. \* S'il est donc vrai " qu'ils n'ont pû se tirer de semblables ,, accidens par la seule force de la nature, " il s'ensuit nécessairement qu'ils ont eu " besoin de recourir à l'assistance d'au-"trui. Il s'ensuit encore que ceux qui se " sont distingués par leur adresse en ces , rencontres, ont dû être d'abord fort , recherchés & fort considerés dans la "societé, pour le besoin sensible qu'on ,, en a eu. C'est ce qui a fait dire à Homere, qu'un Médecin vaut autant que ,, plusieurs hommes. \*\*

,, Si l'on joint au besoin évident que " l'on a eu de la Chirurgie, le secours ,, visible que l'on en tire, il n'y a pas à " douter que cette partie de la Médecine

<sup>\*</sup> Si je disois de mon autorité privée, qu'en a pû se passer des autres parties de la Médecine, mais que la Chirurgie a du être en usage presqu'aussi-tôt qu'il y a en des hommes, on diroit que j'aurois beaucoup d'amour propre, & que le foible des hommes est de s'encenfer eux-mêmes. Mais quand on trouve ces propres paroles dans un Médecin, on peut pour lors les croire hardiment, & en tirer de grands avantages pour la Chirurgie.

<sup>\*\*</sup> Le besoin que l'on a roujours eu de l'adresse des mains, dans les fractures & les luxations, a fait dire à Homere, qu'un Médecin vaut autant que plusieurs hommes : d'où l'on voit encore que le Médecin, suivant Homere, étoit celui qui réduisoit les fradures & les luxations, & n'écoit conféquemment autre chose qu'un Chirurgien.

Continua-, n'ait dû s'établir beaucoup plûtôt que tion, &c., les autres. \*

" Les effets de la Chirurgie, dit Celse. ,, sont ce qu'il y a de plus évident dans toute " la Médecine. Comme la fortune ou le , hazard ont beaucoup de part au succès des , maladies, & que les mêmes choses sont tantôt salutaires & tantôt sans effet; on ,, peut douter si la santé doit être plûtôt at-, tribuée à la vertu des remédes, qu'à la "bonne disposition du corps, ou à la force du , temperamment. Dans les cas mêmes où ", l'on se sert le plus de remédes, quoique le " secours qu'on en tire soit le plus sensible, , néanmoins on peut dire, que souvent on " cherche en vain la santé par leur moien, & qu'il est plusieurs occasions où on la re-", couvre sans cela. On le remarque parti-, culierement dans les malades des yeux, , qui aïant été long-tems tourmentés par les "Médecins, guérissent quelquefois quand , on n'y fait plus de remédes.

"Mais pour ce qui concerne cette partie "de la Médecine qui se sert de la main pour "guérir, il est visible que quelque secours

<sup>\*</sup> Comme ces Réflexions auroient insensiblement plus d'étendue que le texte de l'Auteur, disons pour abréger, que le célèbre Medecin que nous citons, ne doute pas que la Chirurgie (par le besoin évident que l'on en a, & que l'on en aura toujours) n'ait dû s'établir beaucoup plûtôt que les autres parties de la Médecine. Donc le Chirusgien a de beaucoup précédé le Médecin.

339

, qu'elle retire d'ailleurs, elle a le plus de Continua-, part aux guérisons qu'elle opére. tion, &c.

Puis M. le Clerc continue. " Or il n'a , pû se faire que ce secours si évident & ,, si palpable de la Chirurgie, n'ait frap-" pé les peuples les moins éclairés; mais ,, il n'en a pas été de même du reste de " la Médecine. Quelques-uns ont crû ,, que l'on pouvoit absolument s'en passer; & " ceux qui n'ont pas été de ce sentiment, " n'ont pas cru pour cela qu'il fallût y ,, apporter tant de façons, supposant que " chacun pouvoit être à soi-même son "Médecin, ou pouvoit en tout cas pren-,, dre conseil du premier qui se rencon-", troit. \* Nous voïons encore aujour-"d'hui la plûpart des Païsans, sur-tout , ceux qui font éloignés des Villes, par-

<sup>\*</sup>L'Auteur que nous expliquons, dit lui-même en propres termes, que quelques-uns ont cru que Pon pouvoit absolument se passer de la Médecine; & ceux qui n'ont pas été de ce sentiment, n'ont pas cru pour cela qu'il fallut y apporter tant de saçons, supposant que chacun pouvoit être son Médecin. Cet aveu sincere d'un Docteur en Médecine, ne quadrer-il pas à merveille avec le sentiment d'un de nos célébres Chirurgiens, (a) qui prouve que les hommes peuvent se passer de Médecins, & prévenir la plôpart des maladies, à la saveur de l'instinct qui leur est commun avec les bêtes. Mais quant aux maladies Chirurgicales, il saut absolument des Chirurgiens, soir pour les passans, ou pour les gens de qualité.

<sup>(1)</sup> Le Médecin de soi-même par M. Biyane, Maitre ès Arts, & très-célèbre Chirurgien de Paris.

cion. Sc.

Continua-, venir juiqu'à un lige fort avancé sans se , iervir de Medecins; au lieu que dans .. les accidens qui demandent la main du .. Chirargien, ils l'appellent auffi-tô:.

"Les Grecs (continue M. le Clerc) , du tems dont nous parlons, devoient " être à peu près sur le même pied : un . Chirargien leur teneit lieu de tout par rap-, port i la Médecine. Il est même " fort probable que la Chirurgie d'ES-" CULAPE & de ses fils, n'étoit pas ve-" nue où elle est aujourd'hui, ni seule-" ment où elle étoit déja du tems d'Hi-" pecraie. L'usage du fer & du feu n'étoit ,, apparemment pas fi commun alors qu'il " a été depuis. Lors qu'ESCULAPE , pansoit des places, il se contentoit, " fans doute, des incifiens qu'il falloit " nécessairement faire pour tirer, par " exemple, une fléche ou un dard d'une » partie blesse, sans en faire dans les

<sup>\*</sup> Si un Chirurgien , dans l'ancienne Grece , tenoit lieu de tout par rapport à la Médecine, on ne peut donc pas douter, comme le reconnoît M. le Clerc , que les Chirurgians ne fussent les seuls Mederius, que la Chirurgie ne fili la premiere Scripte dans l'Ast de guérir ; & que les Chirus-giens dans la frite , n'aient eux mêmes été les Investigars de la Medecine. Il est donc prouvé que la Madacina & las Médacine, doivent leur origine a la Chirargu & aux Chirurgiens, & que ceux-ci, par confequent, doivent primer, du moins dans leur proteifion qui est il necessaire, & qu'ils font avec tant d'appeaudi fement,

341

"" occasions où on les croit nécessaires au
" jourd'hui. Beaucoup moins encore ve-tion, &c.

" noit-il à cautériser ou appliquer le seu,

" comme on l'a fait depuis; ne se ser
" vant guéres dans ces occasions que de

" l'application de quelques herbesspécisi
" ques, ou de quelques médicamens adou
" cissans, ou qui ôtent la douleur. C'est ce

" qui a fait dire que CHIRON étoit

" inventeur de cette espéce de Chirur
" gie qui se sert particulierement des

" herbes.

» La maniere dont les Romains trai
» terent le premier Médecin, c'est-à-di
» re, le premier Chirurgien qui sût entré

» dans leur Ville, consirme encore ce

» qu'on vient de dire. Sa méthode qui

» étoit celle de la Chirurgie ordinaire,

» telle qu'elle se pratiquoit dans la Gre
» ce, où cet Art étoit déja fort avancé,

» leur parut si cruelle, qu'ils le regarde
» rent comme un bourreau.

» Il n'y a pas d'apparence que ces peu» ples là se sussent entierement passés de
» la Chirurgie, avant la venue de cet
» Etranger. Les guerres continuelles où
» ils étoient engagés, leur rendoient cet
» Art absolument nécessaire; mais com» me ils étoient, sans doute accoutumés
» à une Chirurgie plus douce, telle que
» nous supposons qu'é; oit celle d'ES-

P iii

L'Origine 342

tion, &c.

Continua- » CULAPE, ils ne purent que trou-» ver la Chirurgie nouvelle extrêmement >> rude. \*

> \* Bien loin, dit notre Auteur, dans un Commentaire à son Chapitre, que les Romains se fussent passes de Chirurgiens, ils avoient, au contraire, tant d'estime pour ceux qui faisoient quelque progrès dans l'Art de guérir, qu'ARCHAGA-TUS qui fut le premier Médecin Grec qui passa à Rome, fut honoré du droit de bourgeoisie, comme Pline dit l'avoir appris (a) de Cassius Hemina; & le Public lui acheta une bourique à ses dépens, dans le Carrefour d'Acilius, pour y exercer sa profession. Ce même Public le surnomma Guérisseur de plaies, VULNERARIUS: mais comme ces Peuples n'étoient accoutumes qu'à une Chirurgie douce, qui n'emploioit le plus souvent que des applications d'herbes, ils furent effraies de le voir couper & brûler les membres impitoïablement; & cette Chirurgie nouvelle pour eux, leur paroiffant trop cruelle, ils changerent son premier surnom en celui de Bossreau, & conçurent des-lors une grande aversion pour les Médecins Grecs; d'où plusieurs Auteurs se sont crus bien fondés à dire que les Médecins furent chasses de Rome. Mais bien loin que cela fût ainfi, le Sénat, qui avoit fait un accueil favorable à ce Chirurgien, & qui sentoit le prix de sa nouvelle Chirurgie, ne démentit jamais ses premieres faveurs. Pour montrer qu'il desavouoit la fureur d'une populace effrenée & ignorante, il érigea à ARCHAGATUS une statue d'or, & la plaça dans le Temple d'Esculape.

> La conséguence que nous tirons de ce trait d'Histoire, est que les premiers Médecins Grecs qui s'établirent à Rome, étoient des Chirurgiens; & pour se convaincre de ce que j'avance, il faut faire attention au surnom que les Romains donnerent à ARCHAGATUS, de Guérisseur de plaies, VULNERARIUS. De plus, la Bontique que le Peuple Romain lui achera à ses dépens, dans le Carrefour d'Acilius, ne permet pas de douter qu'-

ARCHAGATUS ne fût Chirurgien.

<sup>(2)</sup> Plin. lib. 29. cap. 1.

» Le sçavoir d'ESCULAPE pouvoit » s'étendre d'ailleurs à la réduction des tion, &c. » fractures & des luxations, & il possé-» doit apparemment la connoissance de » divers fimples dont il faisoit l'applica-» tion sur les tumeurs & sur les ulcéres, & » avec lesquels il guérissoit toutes les au-» tres maladies extérieures : tout cela » sans beaucoup emploier 'le fer, & se » servant encore moins de feu. C'est à » quoi se bornoit, à mon avis, toute la » Chirurgie de ces anciens Maîtres.

» Mais, dira-t-on, comment se pent-» il faire que des gens d'un sçavoir si li-» mité, aient passés pour les inventeurs » de la Médecine? Je réponds premie-» rement que l'on cessera d'etre surpris si » l'on fait réflexion que la Chirurgie » étant, comme on l'a dit, une partie » des plus nécessaires de la Médecine, & » ESCULAPE & ses fils l'aïant exercée » dans un tems où l'on ne reconnoissoit » point d'autres Médecins que les Chirur-» giens, ils ont pû fort naturellement » passer pour les Auteurs d'un Art en gé-» néral, dont ils ont exercé la partie qui » étoit la plus recherchée. \*

<sup>\*</sup> Nos plus grands Partifans, ne pourroient certainement rien dire de plus fort, ni qui nous fût plus avantageux que ces paroles d'un Dolleur en Médecine. Il avoue lui même qu'Esculape & ses fils ne pouvoient être que des Chirurgiens, qu'on

344 L'Origine

Continuation, &c.

» Il faut remarquer en second lieu; 
» qu'encore que l'on ait supposé qu'ES» CULAPE paroissoit plus du côté de 
» la Chirurgie que de celui de la Méde» cine, il ne s'ensuit pas qu'il ne se mê» lât point de cette derniere science. Il 
» est probable qu'il traitoit aussi-bien les 
» maladies internes que les externes, & 
» qu'il exerçoit toutes les parties de la 
» Médecine, comme l'ont sait tous les 
» Médecins qui l'ont suivi jusqu'à Hippo» crate, & même long-tems après; \*

ne reconnoissoit de leur tems, d'autres Médecias que les Chirurgiens; & que ces Chirurgiens sont les Auteurs d'un Art en général, dont ils ont exercé la partie la plus recherchée. Fut il de preuve plus complette, pour montrer que la Chirurgie a été la premiere partie dans l'Art de guérir, & que c'est d'elle que sont sorties toutes les autres?

\* Il est à présumer que M. le Clerc entend parler du troisséme ESCULAPE Grec, qui, comme nous l'avons dit, sut le premier qui inventa & enseigna la maniere de purger les malades; & voilà tout ce qu'on peut lui attribuer pour la Médecine, car les trois ESCULAPES qui l'ont précédé, sçavoir, le Phénicien & les deux premiers Grecs, ne semélerent que de l'ænvre de la main, & partant, simplement de la Chirusque.

Ce qui prouve encore que ce dernier fut plus Chirurgien que Médecin, comme l'avoue même M, le Clerc, c'est qu'il n'instruiste point ses ensans dans la Médecine; car MACHAON & PODALIRE ne se mêlerent que du Manuel Chirurgical, comme nous l'avons prouvé. Ainsi M, le Clerc se trompe; en disant que tous ceux qui ont suivi ESCULAPE, jusqu'à Hippocrate, ont exercé toutes les parties de la Médecine; puisque ses propresensans n'ont exercé que la Chirurgie manuelle, & ne

» quoique son principal talent sût la Contia a » Chirurgie, & que ce soit l'endroit par tion, &c.

» où il s'est distingué; ce qui a susti

» pour lui acquérir une grande réputa->> tion. \*

» Voilà, ce me semble, comme on Ici finit le » doit expliquer le passage de Celse & chap. de M. » de Pline, & concilier leur sentiment

» avec celui de tous les autres. \*\*

l'ont pas même accompagnée de la Diete qui en doit être inséparable, comme nous l'avons déja

fait entendre.

\* M. le Clerc ne peut se départir du vrai , & se sent obligé de dire que le principal talent d'ES-CULAPE étoit la Chirurgie, & que c'étoit par-là qu'il s'étoit distingué; ce qui a suffi pour lui attirer une grande réputation dans tout le reste de la Médecine.

\*\* Ce Chapitre de M. le Clerc, que je viens d'exposer sans l'altérer d'un seul mot, & sur lequel j'ai de tems en tems fait de courtes réflexions, n'a été composé ( de l'aveu même de son Auteur) que

pour concilier le sentiment commun qui fait ES-CULAPE Inventeur de la Médecine, avec Celse, Pline, & quelques autres Auteurs célébres, qui ne lui attribuent que l'Invention de la Chirurgie.

Je m'imaginois par cette qualité spécieuse de Médiateur que M. le Clerc prend ici, que ce sçavant Médecin alloit prouver qu'ESCULAPE avoit eu autant de succès en Médecine qu'il en avoit fair voir par l'envre de sa main, & par conséquent dans la pratique de la Chirurgie. Mais après avoir étalé le Manuel Chirurgical d' ESCULAPE, & avoir démontre très-clairement que les Chaurgiens (j'entends comme lui ceux qui par les ransemens & applications de remedes, guérissent les malades) étoient les Inventeurs de la Médecine, il se contente d'avancer qu'il est probable qu'ES-CULAPE traitoit aust lien les maladies internes que les externes.

Or cette probabilité n'étant pas appulée de

Pour continuer notre discours, il faut remonter jusqu'à ces prétendus Inventeurs de la Médecine, & dire que tout leur mérite ne consistoit qu'à guérir les plaïes, les ulcéres, les fractures, les luxations, les tumeurs, & autres maladies extérieures: ainsi l'action éclairée de la main sut la premiere partie de l'Art de guérir, ou, si l'on veut, de la Médecine en général. Cependant les peuples devenant plus nombreux, la sobriété moins observée, & les maladies par conféquent plus fréquentes, plus compliquées & plus nombreuses, la Médecine parut, comme nous l'avons dit; & les Chirurgiens de ce temslà qui n'avoient fait jusqu'alors que panser des plaies, & traiter d'autres maladies Chirurgicales, furent obligés d'imaginer différens moiens pour guérir les maladies intérieures, pour le traitement. desquelles ils n'étoient pas moins consultés que pour les extérieures.

La Chirur- La Chirurgie & la Médecine furent gie & la Médecine furent decine é- donc pour lors exercées par une seule-

decine éroient pour lors exervées par une feuie perfonne.

preuves suffisantes, & M. le Clerc aïant lui-mêmecté assez sincere pour donner au Manuel de la Chirurgie ce qui lui appartenoir, je puis inférer delà, que Cesse, Pline, & tous les auteurs qui sont de leur sentiment, ontraison de dire que l'action de la main sur le corps de l'homme, & par conséquent la Chirurgie, sur la premiere partie de l'Art de guérir; & que la Médecine ne sut inventée que la seconde.

personne; & comme les occasions de se signaler & d'augmenter les connoissances de l'Art surent plus fréquentes, il est à croire que ces sciences unies ensemble, & exercées par une même personne, sirent ou durent saire de grands progrès en peude tems.

Les Historiens font néanmoins voir le contraire de ce qu'on auroit dû espérer à cet égard; car la Chirurgie pendant les six siécles qui suivirent la guerre de Troye, n'a rien ajoûté, ou très-peu de chose, aux lumieres acqui'es pendant les 28. premiers siécles. Et depuis la guerre de Troye jusqu'à plus de 500 ans au delà,. la Chirurgie n'augmenta pas beaucoup dans ses acquisitions; & la Médecine sut peu cultivée, & presque toujours entreles mains du commun peuple. Chacum faisoit en ce tems-là, les remédes qu'ils croïoit salutaires; & l'usage étoit alors, que ceux qui avoient eu quelques succès. dans l'administration d'un reméde, l'é-On écrivoit crivissent sur des tables exposées dans les bles expo-Temples de ceux que les peuples avoient sées dans déssées comme inventeurs de la Médeci-d'Esculapei, ne. Ainsi les Chirurgiens Médecins, oules les remodes au remodes de la medecins de la media del media de la media de la media del media de la med Médecins Chirurgiens, se contentoient qui avoient d'avoir en main certains remédes, que succès. l'expérience leur avoit fait connoître propres à guérit de certaines maladies,,

P vj.

348 L'Origine

fans raisonner ni sur la cause de ces maladies, ni sur l'action de leurs remédes; de maniere que ces mêmes remédes passoient de pere en fils, avec quelques autres qui étoient décrits, comme on vient de le dire, dans les Temples d'APOL-LON & d'ESCULAPE.

Des connoissances aussi bornées dans la Chirurgie & dans la Médecine, ont sub-fisté dans le même état, comme on l'a déja dit, durant plus de 500 ans; après quoi l'on s'est appliqué avec plus de soin à l'étude des Sciences. La Philosophie qu'on joignit alors à la Médecine toute Chirurgicale, sit regarder les choses de plus près: les raisonnemens & les résultats qu'on en tira, surent plus approsondis & mieux suivis; mais comme ceux qui exerçoient cet Art, n'étoient pas di-

La Philoso. rigés par des guides bien fûrs dans l'Art phie qui n'est pas de guérir, qui sont le mécanisme & l'har-sondée sur monie des parties qui nous composent, me & l'har-dont ils n'étoient point instruits, ils ne monie des monie des produisoient qu'une confusion de raisonparties du nemens brutes, & de remédes hazardés, corps de l'homme, ne fert qu'à plus propres à donner du faste à la Chidenner du rurgie & à la Médecine, qu'à les mettre taste à la Chirurgie & en état de traiter méthodiquement les à la Méde-malades. cine.

Pytagore PITAGORE fut un des plus célébres est le pre-Philosophes & des premiers qui introdui-

sit le raisonnement dans l'Art de guérir, mier qui ait Lui & ses disciples joignirent à la Chi-orné l'Art de guérir de rurgie & à la Médecine, cette belle par-la Phisolotie qui en est la baze, je veux dire la Phy-gie. sie qui traite particulierement du corps humain, noble sujet de l'une & de l'autre prosession.

EMPEDOCLE, Philosophe & disciple de Pytagore, fleurissoit environ l'an du monde 3506. Il eut, comme son prédécesseur, quelques connoissances de l'œconomie animale; mais cette science étoit encore si consuse entre leurs mains, qu'ils n'en tirerent pas de grands avantages pour la pratique Chirurgicale & Médicinale.

ALCMOEON, un des disciples de L'Anatomie Pytagore, a été le premier qui a anatomi-céparla disféé des animaux, afin de connoître les section des parties qui composent leur corps. On ne doit donc pas être surpris, si la Chirurgie & la Médecine ont fait si peu de progrès dans le premier age, puisqu'elles n'étoient point sondées sur la connoissance de l'homme, qui est le seul guide qui puisse sûvement conduire les Ministres de la santé dans leur pratique. L'Anatomie de ce Philosophe ne s'étendoit encore guéres que sur des connoissances physicologiques, si éloignées du vrai & de la strudure régulière des organes, qu'elles

embarassoient beaucoup plus la Chirur-gie & la Médecine, qu'elles ne leur sournissoient de lumieres. C'est donc avec raison que Pline dit que la Médecine est demeurée presque dans l'oubli depuis la guerre de Troye, jusqu'à celle du Péloponese, où Hippocrate la remit au jour. Sequentia ejus (Medicina) à Trojanis temporibus, mirum dictu, in nocte densissima, usque ad Peloponesiacum bellum. Tunc eam in lucem revocavit Hippocrates. Lib. 29. c. I.

Au tems de la guerre du Péloponese qui arriva vers le trente-fixiéme fiécle du monde, la Médecine en général prit de notables accroissemens. HIPPOCRA-

au tems de TE mit pour lors toutes les parties de Péloponese, cet Art en vigueur, par les cures Chirurgicales & Médicinales qu'il fit, & par les livres qu'il composa, à ce qu'on dit, fut le pre-sur les tables des Temples dont nous

avons parlé.

Ce Prince de l'Art de guérir, fut le Sophie faspremier qui sépara de la Chirurgie & de la Médecine, cette Philosophie fastueuse, pleine de raisonnemens inutiles; & ne s'attachant qu'à la nature en particulier, par rapport à l'homme, il sçut allier la pratique à la théorie, rendre raison de ses observations, & les accommoder à une Philosophie Chirurgicale & Médicinale, qui donna lieu aux progrès éton-

Hippocrate la guerre du réduisir la Médecine en Art, & mier qui la séparát de cette Philo-

tueufe &

inutile.

nans de cette science, & mérita d'être généralement estimé, tant de ses contemporains que de tous ceux qui l'ont suivi.

Il donna également des préceptes sur les maladies extérieures & intérieures; & il a fait par-là, connoître à toute sa po-ftérité, qu'il étoit Chirurgien & Médecin.

L'Art est long, dit cet excellent homme, & la vie est courte; (a) ainsi on ne doit pas être surpris si ce grand Chirurgien Médecin n'a pû donner à l'Anatomie, toute sa persection. Il est même difficile de concevoir comment il a pû y saire un si grand progrès, vû que ceux qui l'avoient précédé dans la dissection, lui avoient laissé si peu de fruits de leurs découvertes. De plus, n'aïant jamais dissequé que des brutes, il n'a pû nous don-sequé que ner que des descriptions conformes aux des brutes n'a pû sujets sur lesquels il avoit travaillé.

Pour sa pratique Médicinale, il la unestructufondoit sur l'OBSERVATION & sur me aux brul'EXPERIENCE. Ce sut sur ces deux tes. L'observacolones si fermes & si solides, qu'il sur en sion étoit le état de donner ces préceptes qu'il auroit fondement été à souhaiter que tout le monde eût sui que d'Hipvis. » Pour avancer dans cette science, il pocrate:

» nous avertit dans son Livre de l'an-

<sup>(</sup>a) Aphorisme I, section I.

» cienne Médecine, qu'on avoit déja » fait de son tems des découvertes con-» sidérables, qui serviroient à l'avenir à » en découvrir d'autres, pourvû qu'on » ne s'éloignât pas dans leur recherche, » de la route qu'on avoit tenue dans les » choses déja trouvées (Il ajoute) que » celui qui rejettant tout-ce qui a été » fait, prend une autre route dans sa re-» cherche, & croit avoir trouvé quelque » chose de nouveau, se trompe lui-mê-» me & trompe les autres. « Ex inventis ad perquirendum procedat Medicus (a) qui verò, his rejectis, alia via, aliaque firma inquirere conatur, falsus est & fallitur.

Les Aphotention fervarion.

Les Aphorismes qu'il nous a laissés; rismes prou-vent l'exac- sont des sentences sur l'Art de guérir, qui tude & l'at-prouvent combien ce sage Observateur d'Hippocra- remarquoit attentivement tous les accite dans l'ob- dens qui arrivoient à ses malades. On trouve dans ce recueil, des beautés surprenantes & des décisions sur presque toutes les maladies, qui, judicieusement appliquées par les Chirurgiens & les Médecins, passent pour des Oracles, & leur attirent avec raison, la confiance des peuples.

Une des fautes que font pour l'ordinaire les jeunes gens, dans les différens moiens qu'ils emploient pour leur ins-

<sup>(</sup>a) Hippocrat. de veter. Med.p. 15. 111.8.

truction, est de ne s'appliquer pas assez à la lecture, & de ne pas sçavoir les Livres qu'ils doivent préférer. Les Aphorismes d'Hippocrate composent un Livre qu'ils ne doivent pas tant-négliger, fur-tout quand il est sçavamment commenté, & que pour l'explication de chaque Aphorisme, un esprit sage & prudent s'est attaché à l'harmonie & au mécanisme des différentes parties du corps de l'homme, comme l'a fait depuis peu un célébre Médecin (a) de la Faculté de Paris. Le goût de l'illustre seu M. Devaux, & le zèle de cet habile Chirurgien pour ceux de sa profession qui n'entendent pas la Langue Latine, l'ont porté à faire la traduction de cet excellent Livre. HIPPOCRATE comptoit tellement fur la Chirurgie, que lorsque la pratique

fur la Chirurgie, que lorsque la pratique Médicinale ne lui réussission pas, même dans presque toutes les maladies chroniques qui sont purement du ressort de la Médecine, il emploïoit cette premiere La Chirurpartie de l'Art de guérir. Car suivant gie ou l'œuvre de la

lui, » ce que, les médicamens ne peu-main, étoit » vent guérir, le fera par le fer, & fi le le reconfort d'Hippocra» fer ne fert de rien, il faut avoir recours te.

<sup>»</sup> au feu: mais ce que le feu ne peut gué-» rir, doit être regardé comme incura-

<sup>(</sup>a) Hippocratis Aphorismi, Es. Authore D. Hecquet,

» ble. « Qua medicamenta non sanant (a) ea ferrum sanat. Que ferrum non sanat, ea ignis sanat. Que verò ignis non sanat,

ea insanabilia existimare oportet. Comme je ne veux pas faire ici un ex-

trait fort ample de la Chirurgie d'Hippocrate, je dirai seulement qu'elle étoit sou-vent très-cruelle. En esset, il brûloit & cautérisoit la poitrine & le dos des Phtisiques, & le ventre de ceux qui avoient la ratte gonflée. Il cautérisoit en huit endroits différens le ventre de ceux qui avoient une hidropisse naissante; & ces feupar tour, endroits destinés pour l'application des cautéres, étoient la région du foie & sa circonference. Dans les douleurs de têtes, il appliquoit buit cautéres, sçavoir, deux auprès des angles des yeux, deux vers les oreilles, deux sur le derriere de la tête, & deux à la nuque. Et si par hazard tous ces cautéres n'ôtoient point la douleur pour laquelle il les appliquoit, il cernoit le front par une incilion en forme de couronne, la dilatoit avec de la charpie, & l'entretenoit longtems, afin, disoit-il, de faciliter la sortie du sang & des humeurs qui produisoient cette douleur. Il avoit encore plusieurs autres façons d'opérer de cette espéce,

qui font assez voir combien la Chirurgie

(a) Aphorism. VI. sect. VIII.

Les Anciens portoient impitoïablement le

de nos jours a fait de progrès en donnant des bornes plus mesurées à ces opérations, qui produisent effectivement de grands effets quand elles sont emploïées avec toutes les connoissances requises.

Toute sa Chirurgie ne fut pourtant pas toujours portée à ce point de cruauté, puisqu'il se servoit souvent de plusieurs médicamens Chirurgicaux assez faciles à préparer, & dont l'opération n'est pas douloureuse. Il a donné des préceptes & des observations sur plusieurs manieres d'opérer & de penser les plaies, qui ne peuvent partir que d'un esprit sage & très-profond: mais la longueur de l'Art (a) & la briéveté de la vie, l'ont empéché de le porter à plus haut point de perfection.

On voit par-là qu'Hippocrate faisoit la Chirurgie, la Médecine & la Pharmacie; parties de la ce que nombre d'habiles Médecins vulne-furent exerraires, ou Chirurgiens Médecins ont fait cées par une depuis, & ont toujours continué de faire jusqu'au vingt-huijusqu'au tems d'HEROPHILE. tième siècle

Ce dernier Auteur vivoit (suivant le de la créasentiment commun) à la fin du trente-tion du monde. septiéme siécle, & au commencement du trente-huitiéme. Il a beaucoup perfectionné l'Anatomie, & a été le premier qui ait anatomifé des cadavres humains. exemple d'Anatomie

humaine.

Toutes les

<sup>(</sup>a) Aphor. I. fect. I.

356 L'Origine

En effet, Alexandre & Ptolomée, deux grands Rois, furent les premiers qui leverent lescrupule que l'on s'étoit fait jusqu'alors, de toucher à des cadavres humains pour les anatomiser : mais ces Héros de l'antiquité voulant faire fleurir les sciences dans leurs Etats, sur-tout la connoissance de l'homme qu'ils trouvoient si digne de leur attention, permirent à HE'ROPHI-LE & à ERASISTRATE, d'anatomiser non seulement les corps des criminels qu'on avoit suppliciés, mais permirent aussi qu'on leur mît entre les mains plusieurs de ces malheureux, pour les disse-

Dissections quer tous vivans, dans la pensée qu'ils déde corps hu-couvriroient, par ce moien, la cause de mains enco-beaucoup d'actions qu'ils ne pouvoient re vivans.

connoître autrement.

Tant de découvertes dans l'Anatomie. tant d'explications de maladies, fondées fur une Phisique dès-lors accommodée à la Chirurgie & à la Médecine; tant d'Opérations Chirurgicales, & de compositions pharmaceutiques, mirent l'Art de guérir à un point de vûe beaucoup plus étendu & plus lumineux qu'il n'avoit été avant la guerre de Troye. Ce qui fait voir que toutes ces differentes sciences deman-Chirurgiens doient differentes fortes d'applications,

Raifons lefpour quelles les Medecins un manuel délicat & circonstancié, & des ou les Mé. decins Vul- manipulations fidelles & exactes. Ainsi le

Ministre de la santé, qui jusqu'au com-néraires, és mencement du vingt-huitiéme siécle rem-toient trop plissoit seul tous ces devoirs, se trouvoit chargé à un tel excès, qu'à peine avoit-il étudié la nature, qu'il ne lui restoit pas assez de tems pour accoutumer sa main à un manuel qui devenoit de plus en plus

difficile & varié.

De plus la dissolution dans les mœurs s'étant en même-tems augmentée, aussibien que le nombre des hommes; & leur maladies que le libertinage, la débauche, les nouveaux commerces, la difproportion dans les alimens, & la diversité des ragouts rendoient plus longues & plus rebelles; un seul homme depuis ce tems-là, ne put suffire à étudier solidement les loix naturelles dans leur intégrité, & la nature dans ses écarts : il ne Véritables put plus donner une application assez causes du sérieuse à diriger sa main pour l'exercice la Médecipénible du manuel Chirurgical, dont ne. la délicatesse qui dépend absolument du génie & de l'habitude de celui qui l'exécute, fait des miracles évidens: il ne put enfin avoir affez de loisir pour vaquer à la connoissance des drogues, à la dispensation & la juste manipulation des médicamens. Il fallut donc que différens par-ticuliers s'adonnassent insensiblement à quelqu'unes de ces sonctions, & en fisfent leur occupation particuliere; & voilà comme la nécessité a partagé (du tems d'HE'ROPHILE & (a) d'ERASISTRATE) l'art de guérir les hommes,

Personne qu la Médecine en général, sans que pern'a eu l'au-sonne se soit ingeré de propos déliberé, saire le par-de faire ce partage, & ait assigné à chatage de la que particulier les bornes de sa prosesmais cha-sion, ni l'ait restreint dans cette sastueuse
cun s'est ap-subordination, plus dangereuse encore
qui lui con-pour le Public, qu'elle est moralement
venoit in a s'habit extinuits.

mieux. impossible & inutile.

Toute la Médecine se trouva donc par nécessité seulement, partagée en trois prosessions differentes. Le manuel, ou pour mieux dire la Chirurgie, su inventée & cultivée la premiere, comme nous l'avons sussissamment prouvé. La Médecine, ou comme disent les Auteurs, la Diététique vint dans la suite à son secours, ainsi que la Pharmacie. La Médecine ou la partie Diététique commença dès-lors à vouloir prendre le dessus, en se chargeant d'expliquer les causes des maladies intérieures, & de prescrire un régime de vivre convenable au maladies du dedans, dont la cause ne se miestre que difficilement. & n'est con-

Portarit des nisesse que difficilement, & n'est convéritables Médecins. nue que de ceux qui sçavent en quoi consistent les proportions, l'équilibre,

<sup>(</sup>a) Celf. Præfat. lib. 1.

& l'harmonie qui doivent se rencontrer entre les solides & les fluides. Ceuxci étoient à peu près les mêmes que les bons Médecins de nos jours : & comme la Philosophie dont ils faisoient profession, les engageoit à étudier la nature ( ce qui leur emportoit une bonne partie de leur tems ) la plûpart abandonnoient entiérement les autres parties de l'Art de

guérir.

Ceux qui par l'œuvre de main exer- La Chirur-coient la Chirurgie, différoient alors des gie ancien-ne ne com-Chirurgiens de nos jours, en ce qu'ils ne prenoit que se méloient guéres que de cette Chirurgie l'opération. qui, sans le fecours des topiques, peut guérir par l'opération; mais lorsqu'il s'agissoit de guérir par des applications de médicamens, les Chirurgiens s'en rapportoient d'abord à ceux qui exerçoient la partie que l'on appelle Pharmacie. Ainsi les plaies, les ulceres & les tumeurs (à moins qu'il ne fallût y faire quelques ou-vertures ou quelques incissons) étoient de la compétence de ces derniers. Et comme il arrivoit souvent qu'après un long traitement, ils ne pouvoient réussir dans les cures qu'ils entreprenoient par la seule application de leurs remédes, pour lors il falloit emploier le fer & le feu; ils remettoient à leur tour leurs malades entre les mains des Chirurgiens.

360 L'Origine

Il est donc évident que ces Artistes étoient différens de nos Apotiquaires, qu'ils faisoient des fonctions qui demansans la con-dent une grande connoissance de la strucnoistance ture du corps humain, & qu'ils empietde la Aructoient beaucoup sur la Chirurgie en s'atture du corps de tribuant l'application des médicamens. l'homme, Le Public, ce juge équitable, sçut luiles fuccès n'arrivent; même rendre à la plus ancienne partie de que par hal'art de guérir, ce qui lui appartenoit légizard, timement; car se voiant presque toujours obligé de quitter ces sortes d'Apotiquaires pour aller au Médecin vulnéraire, c'està-dire à celui qui par l'œuvre de la main est véritablement Chirurgien, (a) le peuple se détermina peu à peu à n'avoir con-

C'est ainsi Et comme le nombre des drogues que le public s'augmenta, que leurs préparations & restraignit leurs compositions surent plus que suffiquaires à la santes pour occuper un homme entier, composition des & lui fournir une honnête substissance, drogues, & les Chirurgiens surent obligés de se préforça, spour ainsi dire, ter au service que le Public attendoit les Chirur-d'eux, & ils surent généralement rechergiens à traiter toutes chés pour toutes les maladies extérieures,

fiance qu'en ce dernier.

les maladies Tous ceux qui s'appliquoient à la parextérieures, tie *Diétetique* de l'Art de guérir, n'abandonnerent cependant pas entiérement la

<sup>(</sup>a) Vulnerarius, vel vulnerum Medicus. Plin. Jib. 29, chap. 1. partie

lange de

toujours été affez anne-

partie Pharmaceutique; ou, pour mieux dire, ils s'y appliquerent avec plus de ferveur, depuis que Pline leur eut reproché qu'ils abandonnoient trop la con-cie n'étant noissance des drogues, & qu'ils en ache-qu'un toient de mauvaises : ainsi plusieurs les drogues, examinant avec plus d'affiduité, & fai fant eux-mêmes les compositions, les anedonnoient à leurs malades, & conti-decine; mais Pharmacie.

nuoient ainsi à exercer la Médecine & la té qu'il y ? toujours La Chirurgie au contraire, semble eu d'être avoir été plus réellement séparée du corps rurgiens, a de la Médecine que la Pharmacie; & 11 plus réellenous en croions Celse, elle commença cet art du en Egypte à avoir ses Prosesseurs à part, corps de la (a) environ l'an 3800 de la création

du monde; & parmi les grands Chirurgiens qui exercerent particulierement la Chirurgie, PHILOXENE fut un des premiers qui composa plusieurs Volumes fur cette matiere.

L'Art de guérir, ou la Médecine en général, se trouvant donc ainsi partagée en trois professions, a souffert encore différens changemens; car les connoissances s'étant toujours accrues, on a de plus en plus travaillé à se rendre capable d'expliquer les causes des différentes maladies qui attaquoient le corps humain, & qui

<sup>(4)</sup> Celf. in Præfat. lib, 7. Tome 11.

sembloient s'accroître à mesure que les connoissances devenoient plus étendues. De là par une suite nécessaire, les moiens de guérir se sont multipliés, & chacun dans sa profession, s'étant plus adonné à une sorte de maladie, & aux remédes qui lui convenoient, a été recherché du Public pour cette espéce d'infirmité pré-

C'est donc férablement aux autres. Le Public a le public qui donc forcé chacun de ces Artistes, par à ceux qu'il l'occupation qu'il lui donnoit, d'aban-croott les donner toutes les autres parties de sa pro-bles de le session, de s'appliquer uniquement à celle foulager, a pour laquelle il le recherchoit, & lui a me le par-par conséquent fourni les moiens de s'y tage de la Medecine. Persectionner. Voilà comme un AM-AMMO-MONIUS d'Alexandrie, fameux Chi-NIUS, fa-meux Chi-rurgien Professeur de Chirurgie en Egyprurgien, pro-te, fut furnommé Lithotome, c'est-àfessa la Chi-rurgie en E- dire, coupeur de pierres, parce qu'il s'avisa le premier de rompre dans la vessie, les gypte. pierres qui étoient trop grosses pour pouvoir sortir par l'ouverture qui se sait pour

cela à la vessie, ou pour mieux dire qu'on avoit coutume de faire dans ce tems-là. D'où le mot de Lithotomie s'est mal à propos introduit, comme je l'ai fait voir dans mes opérations.

C'est par une raison semblable que des Chirur-giens Oculi-ceux qui se sont adonnés aux maladies stes, Experts des yeux, ont été plus recherchés du

Public pour la Catharacte, la Fistule lacrimale, & d'autres maladies de ces orgacentes &
nes; & ont été appellés Chirurgiens Oculistes: que ceux qui se sont appliqués aux
Hernies, aux maladies des dents, ont été
nommés Experts pour les descentes, pour
les dents, &c.

La Pharmacie a aussi soussert des divisions; car les Apotiquaires ne pouvant pas quitter leurs Boutiques pour aller eux-mêmes chercher les drogues étrangeres, ou commercer avec les Habitans des Ports de mer, il y a eu des hommes qui ont pris ces commissions; & comme ils ont eux-mêmes vendu leurs drogues des Droguiaux Apotiquaires, ils se sont instalés Mar-stes.

chands de drogues ou Droguistes.

Nous sçavons de plus par l'Histoire ancienne, que les premiers qui se sont appliqués à la Pharmacie, aïant appris à leurs ensans & à leurs Esclaves à connoître les simples, ceux-ci sont allés les cueillir: & comme dans la suite il s'est trouvé de ces gens-là qui en ont sourni les Apo-Origine des tiquaires, & à tous ceux qui en ont eu Herboristes. besoin, ils ont été appellés du nom d'Herboristes.

Les Chimistes & les Alchimistes sont encore des professions émanées de la Pharmacie, & qui en dissérent par leur façon

L'Origine 364

de travailler, & par les effets de leurs

opérations.

Quoique dans la partie Diétetique ou que l'on nomme à présent Médecine par excellence, les noms des Médecins n'aïant point été caractérisés par les cures particulieres, auxquelles plusieurs se sont plus particulierement appliqués, on ne sçauroit pourtant nier qu'un Médecin n'ait plus refléchi & observé sur de cer-Chaque Me- taines maladies. C'est pour cette raison decin a plus d'extérien - qu'on préfére un tel Médecin pour les ma-

ce dans cer- ladies des enfans, un autre pour les mala-

L'unique molen aux Médecins fiance du public.

taines ma-ladies que dies des femmes, & même pour de certaidans d'au- nes maladies en particulier, comme pour les vers & toutes les maladies vermineuses. Il seroit même à souhaiter pour le bien public, que des Médecins se fussent pour s'atti- tellement appliqués à certaines maladies & la con-jusqu'ici incurables, que par leur réussite ils eussent mérité d'en porter le nom. A combien d'Apoplectiques, de Phisiques, &c. n'eussent-ils pas redonné la vie?

Pour revenir à la Chirurgie, nous avons vû qu'elle avoit été la premiere imaginée; que des hommes qui n'avoient pour toute science dans l'Art de guérir, que l'auvre de la main, avoient été eux-mêmes les Inventeurs de la Médecine; que cette derniere profession unie à la premiere, l'une & l'autre avoient été exercées, aussi-bien que la Pharmacie, par une seule personne jusqu'au trente-huitiéme siécle; que le partage de la Médecine en général, ne s'étoit fait que parce que les maladies & les connoissances étant devenues plus nombreuses, chacun s'étoit appliqué à certaines maladies, & avoit été recherché préférablement aux autres pour ces sortes de maladies; enfin nous avons vû que perfonne n'avoit eu l'autorité d'assigner à chaque Artiste les bornes de son Art, que la Chirurgie avoit toujours été le beau côté de l'Art de guérir, & s'étoit toujours conservée dans la possession de traiter toutes les maladies, tant intérieures, qu'extérieures ; ce qui avoit subsisté, suivant toute apparence, jusqu'environ l'an du Seigneur 1 140.0ù plusieurs Sciences formerent un Corps appellé Université, que Louis VII. & à son exemple Philippe Auguste (a), prirent fous leur protection, & auquel ils donnerent ( ausli-bien que les Papes ) de fort beaux priviléges. Ainsi jusqu'à cette époque, les choses se sont passées, sur-tout en Europe, à peu près de la même maniere qu'on l'a exposé dans cette courte Histoire, & la saine pratique de l'Art de guérir, n'étoit exercée que

<sup>(</sup>a) Histoire de France, par Mezeray, T. V. Q iii

366 L'Origine
par les Chirargiens, qui étoient aussi Médecins.

Précis de Mais en 1140. l'Art de guérir chanl'Origine de gea de face, sur tout en France, par l'éde Paris, tablissement de l'Université qui commenca sans que la Médecine, y sûr admise.

ça sans que la Médecine y sût admise. Or comme de tous tems il y a eu dans l'Art de guérir, des hommes qui se sont plus appliqués à la pratique des maladies intérieures & extérieures, & d'autres qui se sont plus adonnés à des spéculations.

Avant 1140. phisiques; aussi dans le tems de l'établisil n'y avoit sement de l'Université, il y avoit deux que desChirurgiens fortes de Médecins Chirurgiens, sçavoir Médecins, des Chirurgiens ou Médecins (le terme decins pu-étoit sinonime pour lors) Cliniques, rement Phiscrept des & les Médecins purement Phisides & les Médecins purement Phisi-

c'est-à-dire, qui alloient chez les malades, & les Médecins purement Phisiciens, qui n'étoient consultés que chezeux, ou dans le Parvis de Notre-Dame. Ces derniers peu occupés, & ne visant qu'au clincant d'une magnissique sourrure, firent tous leurs essorts pour entrer dans l'Université, & proposerent à ce célébre Corps d'y joindre les Médecins Chirurgiens dont ils saisoient en quelque saçon partie.

La proposition sut acceptée par cegrand Corps de Sçavans, mais à des conditions que tous ne trouverent pas recevables: car comme la plûpart de ceuxqui compossient alors l'Université, étoient Ecclésiastiques, ils alléguerent que l'Eglise abhorroit le sang, & qu'ils ne pouvoient recevoir les Chirurgiens Médecins, qu'ils ne renonçassent par un Acte solemnel & par serment, aux Opérations, & par conséquent à la pratique

de la Chirurgie.

Les vrais Médecins Chirurgiens Cliniques qui alloient chez les malades, & traitoient toutes leurs infirmités, ne purent se résoudre à renoncer à la plus belle partie de leur Art, à cette partie qui Les Chirurleur attiroit l'estime, l'amitié & la con-gues ont fiance du Public, & leur fournissoit les toujours été moiens de vivre honorablement. Ils de-attachés à meurerent donc plus attachés que jamais gie. à leur Collége de S. Côme, & laisserent le clincant aux Médecins purement Phificiens, qui furent alors incorporés dans la Faculté des Arts de l'Université, aux conditions dont on vient de faire mention, & qui s'observent encore aujourd'hui dans la Faculté de Médecine de-Paris, comme il est prouvé par l'Article XXIV. de leurs Statuts.\*

<sup>\*</sup> Si quis inter Baccalaureos sederit, qui Chirurgiam, aut aliam artem manuariam exercuerit, ad licentias non admittatur, nisi prius sidem suam astringat publicis Notariorum infrumentis, se nunquam posthac Chirurgiam, aut aliam artemmanuariam exerciturum: idque in Colligii Medici comm mario, referatur. Ordinis enim Medici dignitatem puram integramque conservari par est.

Quelque tems après le nombre de ces Médecins purement Phisiciens, adjoints à la Faculté des Arts de l'Université, aïant assez considérablement augmenté, l'Université assemblée, en composa la

L'Origine Faculté de Médecine, qui n'a rang après de la Faculté de Droit, que parce qu'elle cine de Pa-est la derniere créée dans ce grand Corps.

de Sçavans.

Telle est l'époque de la séparation des Médecins d'avec les Chirurgiens; c'està-dire que dans un même Corps de Chirurgiens Médecins, ceux qui n'étoient pas fort emploxés auprès des malades, & qui avoient le loisir de s'appliquer à des spéculations phisiques, commencerent l'origine de la Faculté de Médecine, & ont conservé par la suite le nom de Médecins seulement. Mais ceux qui par des

Séparation decins seulement. Mais ceux qui par des de la Méde raisons qu'on a détailléees, ne voulurent la Chirur pas renoncer à la partie de leur Art suite au Public & à eux-mêmes, soutinrent l'ancien Collége de S. Côme, &

conserverent le nom de Chirurgiens.

Dans la suite, Jean Pittard premier Chirurgien de S. Louis, de Philippe le Premiers Hardi, de Philipe le Bel, & Chirurgien Statuts de la du Roi en son Châtelet de Paris, mit en Compagnie des Chirur-vigueur, & disciplina même le Collége giens de Pa- des Chirurgiens, en leur donnant des Statuts qui ont subsissé jusqu'au regne de Louis XIV.

De cette séparation, il est arrivé dans la suite des tems, que ceux qui se faifoient recevoir dans la Faculté de Médecine, n'étant plus obligés d'exercer la source des pratique de Chirurgie, ne purent en con- sistèmes en noître les beautés & les sinesses, qui ne se manifestent ordinairement que dans ceux qui l'exercent avec des talens, & ne purent conséquemment produire dans leur Art, qu'une soule de sistêmes, qui furent successivement détruits à mesure qu'un nouveau paroissoit. Au contraire dans la Chirurgie, comme ils ont conti- Source des nué de l'exercer conjointement avec les grands Maîautres parties de l'Art de guérir, ils ont rurgie, laissé des écrits qui sont toujours les flambeaux de cet Art.

Il n'en sut pas tout à fait de même dans les Roïaumes voisins: les Universités plus sensées, n'assujettirent pas les Médecins Chirurgiens aux mêmes loix; ils continuerent à être Chirurgiens & à enseigner la Chirurgie. C'est cet exercice continué, qui a produit dans ces Universités, & parmi les Médecins étrangers, tant de grands Maîtres en Chirurgie, dont les écrits nous éclairent beaucoup, & nous sollicitent vivement à aller au delà s'il est possible.

Cette constance dans l'exercice de la Médecine & de la Chirurgie par la même

L'Origine 370

personne, ne s'est pas non plus soutente dans les Païs étrangers : la contagion a passé de la France chez eux, & les Médecins Chirurgiens étrangers ont aussi négligé, dans la suite, l'exercice de la Chirurgie pour conserver le seul titre de Mécins: mais quoiqu'ils aient cessé de pratiquer cet Art, ils ont conservé le droit de l'enseigner; & des hommes qui n'étoient point Médecins furent les seuls qui exerçoient la Chirurgie. Delà vient que le droit d'enseigner, & la pratique, fu-

Décadence rent séparées; & delà vient enfin la décadence de la Chirurgie dans les Païs de la Chirurgie dans étrangers, où, de l'aveu de tout le monles Païs éde, elle ne se soutient pas comme à Paris, trangers. où les Chirurgiens ont conservé non seu-

lement toutes les pratiques de l'Art de guérir, mais aussi le droit d'enseigner

leur Art à portes ouvertes.

Paris est la feule Ville où les Chirurgiens aient une Ecole publique.

En effet la seule Ecole de Chirurgie qui soit en Europe, cultivée par des Chirurgiens, est dans cette grande Ville, où notre Auguste Monarque a fixé une pension honorable aux cinq Chirurgiens qui ont de tems immémorial, enseigné & démontré la théorie & la pratique de leur profession, & il les a décorés du titre de Démonstrateurs Roïaux, pour confirmer leur droit d'enseigner & démontrer publiquement, la théorie & la de la Chirurgie.

pratique des cinq parties de la Chirur-

gie.

Les progrès de cette Ecole, & des exercices continuels qui se sont dans l'intérieur de ce Corps célébre de Chirurgie, ont été si marqués, que pour soutenir cette émulation, & y assembler un plus grand nombre de materiaux Chirurgiques, le ROII'a érigée en Acadé- Origine de nie Roïale, où de toutes parts, on y en-Roïale de voïe les faits de Chirurgie les plus cu-Chirurgie. rieux & les plus finguliers.

Changemens heureux qui placent cette Compagnie au rang des Corps les plus célébres! Mais ce qui la flate davantage, c'est qu'au moien de cette nouvelle dignité, elle se trouve en état de rendre publiques, des maladies & des opéra- de l'Acadétions qui n'étoient connues avant, que mie Roïale par des particuliers, & dont l'ignorance gie. presque générale, a laissé périr un grand nombre de sujets, sans pouvoir déméler les causes de mort, & les uniques moïens qui convenoient en pareil cas. Elle se trouve de plus, par cet établissement, en état de tirer des faits qui lui sont communiqués, soit par ses membres ou par les étrangers, des théoremes sûrs, qui, devenus publics par la proclamation qu'elle en fera, éclaireront infiniment tous ceux qui exercent les dissérentes

372 L'Origine de la Chirurgie. parties de l'Art de guérir, sansaucune restriction.

Ceci n'est qu'une esquisse de l'origine & du progrès de la Chirurgie de Paris. Je sens qu'il eût été nécessaire de la soutenir par des preuves, comme je l'ai fait de la Chirurgie en général; mais ces preuves m'eussent conduit à une Histoire complette, qui est déja faite, même par un très-illustre Chirurgien, dont la plume plus éloquente que la mienne, en a expose des échantillons dans les scéances publiques de notre Académie, & dans plusieurs Mercures : je pense néanmoins que cette Histoire est destinée à voir le jour; mais en tout cas, ceux qui seroient pressés de voir beaucoup de ces preuves, les trouveront partie dans Pafquier, qui sans aucune partialité, en a détaillé un assez grand nombre; & partie dans les écrits des Chirurgiens de Paris au sujet de leurs dernieres disputes littéraires : écrits folides, & dans lesquels on voit des beautés Chirurgicales qui ne font pas communes.

FIN.

## Fautes à corriger.

P Age 76. Tom. I. à la sixième ligne de la note il y a à la peau des lévres, lisez des paupieres. P. 282. T. I. lig. 4. l'épigastrie, lis. l'épigastre. P. 297. T. II. lig. 24. nonnullis, lis. nonnullos. P. 303. T. II. lig. 6. des lévres, lis. paupieres. P. 308. T. II. lig. 5. l'orte, lis. l'aorte. P. 332. lig. 8. lis. On alléguera.









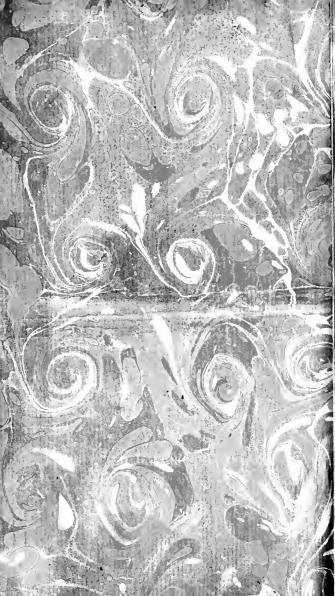



